ZOLA'S

# La Débâcle

WELLS



Special Edition With Vocabulary

NUNC COGNOSCO EX PARTE



# TRENT UNIVERSITY LIBRARY

PRESENTED BY

Pearl Wilson

34.4

Pearl Webon, 62 avenue Parent, Chesoitimi. P.2. Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation

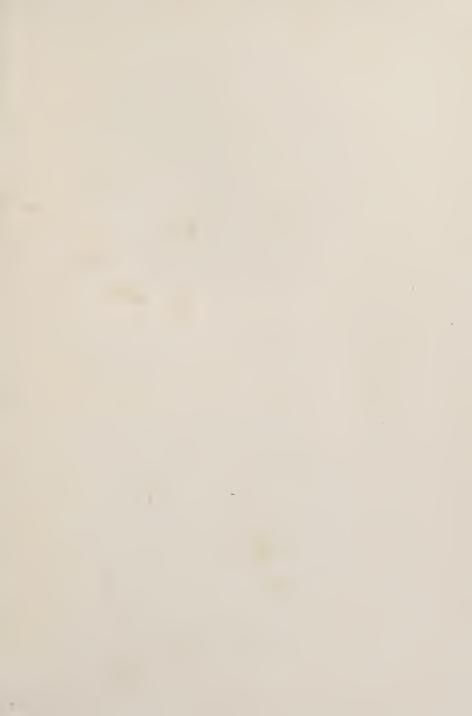



### LA VÉRITÉ EST EN MARCHE ET RIEN NE L'ARRÊTERA



# LA DÉBACLE

PAR

## ÉMILE ZOLA

EDITED, FROM THE 182d EDITION, WITH NOTES AND VOCABULARY

BY

BENJAMIN W. WELLS, Ph.D.

D. C. HEATH & CO., PUBLISHERS BOSTON NEW YORK CHICAGO

PO == 1)

COPYRIGHT, 1895: By Benjamin W. Wells

COPYRIGHT, 1922 By D. C. HEATH & Co.

3 n 5

Printed in U.S.A.

#### INTRODUCTION

Zola's Life and Works. — Émile Zola was born in Paris, April 2, 1840. His paternal grandfather was a Venetian and a soldier of Napoleon; the grandmother a Greek from Corfu. His father was a somewhat visionary civil engineer who has left his name on the Canal Zola at Aix, the Plassans of the son's fiction. His mother was a woman of Northern France, in character not unlike the Henriette of La Débâcle. When he was but six years old, his father died at Aix and here, with the aid of his sturdily efficient maternal grandmother, he remained till 1856, gaining some distinction in the local high school. After his grandmother's death, his mother took him in 1857 to Paris where his education was continued less successfully.

Failing to pass his baccalaureate examination, after some years of grinding poverty and literary effort he attracted attention but also reprobation by a prematurely enthusiastic appreciation of the artist Manet and by a sensational story, Les Confessions de Claude. Repute as a novelist came to him first from Thérèse Raquin in 1867. He was then able to arrange with publishers for a series of twenty novels, the Rougon-Macquart, on terms which relieved him from pressing cares. This series was his absorbing task for the next twenty-five years, and is his chief title to fame. Later he undertook to present in fiction the spirit of "Three Cities," Lourdes, Rome, and Paris, and by the time of his death had also written three of a proposed group of four "Gospels," Fécondité, Travail, and Vérité.

Since 1896 he had been much occupied with social politics, and in January, 1898, he intervened with national effect in the Dreyfus case through an open letter, *J'accuse*. Compelled on this honorable account to seek temporary shelter in England, he returned, morally triumphant, in June, 1899. Death by accidental asphyxiation interrupted his unremitting labors, Sept. 29, 1902.

The Rougon-Macquart Series. — The twenty novels of the Rougon-Macquart family deal with varied phases of the cor-

230949

rupted and corrupting society of the Second Empire and culminate in La Débâcle with the national catastrophe which he had foreseen. The idea may have been suggested by the contemporary success of the Romans nationaux of Erckmann-Chatrian, as well as by the vaster Comédie humaine of Balzac; but Zola also sought in this way to illustrate some convictions about heredity which were to a certain extent premature. To this end he took as the central figure of each of the novels some descendant of a neurotic woman, Adélaïde Fouque. From the son of her husband, Rougon, descend the socially, financially, or politically prominent members; from children born through her later association with the smuggler, Macquart, an unbalanced alcoholic, come those in the lower walks of life. A family tree affixed to Docteur Pascal, the last of the series, illustrates the scheme.

In the Rougon group the more notable novels are L'Argent, Pot-Bouille, Au Bonheur des dames, and La Curée. In the Macquart group the more widely known, after La Débâcle, are Nana, L'Assommoir, La Terre, Germinal, La Bête humaine, L'Œuvre, and La Joie de vivre. Apart stand a sacerdotal study, La Faute de l'abbé Mouret, and two idyls, Une Page d'amour and Le Rêve.

La Débâcle. — Jean Macquart, the central figure in La Débâcle, is a son of Antoine, a soldier of Napoleon. His birth at Plassans and his sturdy youth there are noted in La Fortune des Rougons. In La Terre he reappears as a veteran of Solferino (1859). Irked by experiences with the peasantry, he reënlists in 1870 for an education through bitter trial, of which La Débâcle tells. In Docteur Pascal we may find him settled near Plassans, happily married to a peasant's daughter, farming industriously and surrounded by a bevy of children. Jean's elder sister, Lisa, is the central figure in Le Ventre de Paris; through Gervaise, a sister of less balanced heredity, come the sinister Lantiers of L'Œuvre, Germinal, L'Assommoir and La Bête humaine, and the degenerate Anna Coupeau of Nana. Jean was the sanest and soundest of the Macquarts as was Doctor Pascal of the Rougons.

Readers who care to know more of the minor personages of La

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Consult E. A. de R. Lepelletier, E. Zola, sa Vie — son Œuvre, Paris, 1908; F. C. Ramond, Les Personnages des Rougon-Macquart, Paris, 1901; J. G. Patterson, A Zola Dictionary, London, 1912, and B. W. Wells, A Century of French Fiction, New York, 1898.

Débâcle than this abridgment tells may note that Delaherche, with his mercantile adaptability, and his wife, Gilberte, with her shallow-hearted gaiety, adapted themselves readily to the Prussian occupation, tending Colonel Vineuil, her wounded uncle, till he died of broken-hearted patriotism at the news of Bazaine's inglorious surrender. The canny Fouchard, quite ready to turn his country's loss to his own gain, was protected by them from the consequences of profiteering in supplying German troups with bad meat. Bourgain-Desfeuilles, alone of the generals, bought an inglorious freedom with his parole. The spy Goliath Sternberg, acting as secret agent of the Germans, courting Silvine with threats, was barbarously killed by French guerrillas of whom she had sought protection from him. Of the proletarian soldier companions of Maurice, Pache was killed for a loaf of bread at Iges, by the famished Lapoulle, at the instigation of Chouteau. Lapoulle was later slain in attempted flight from captivity, as was also Loubet, betrayed by Chouteau, who himself escaped thereby, only to become one of the viler leaders of the Commune. He is a composite Communard, with most perhaps of the actual Bergeret in him, but something also of Eudes and of others. He is last seen, characteristically, among those who look on with assumed approval at the mass executions of his fellow Communards by the enraged victorious Versaillais.

The Popularity of La Débâcle. — First published in 1892, La Débâcle soon became and remains the most extensively read of Zola's novels. The book has been generally recognized in France as the worthiest product of the self-named "Naturalistic School" of writers. Its wide circulation-before the Great War was due to a great extent to the universal interest in the subject, the Franco-Prussian war. The Great War, many of the battle grounds of which were identical with those of the earlier struggle, has added fresh interest to the story.

"The (present) war," writes A. Baillot in La Revue Mondiale for June 15, 1920, "has given to the work of Émile Zola a renewal of actuality," and he continues: "La Débâcle, for instance, has been one of the works most read and discussed in the zone of the armies." The longer the war lasted the greater became its vogue. "The poilus found in Zola a novelist who did not put them off with words, but relied on a scrupulous observation of facts. . . .

The discovery was for many not only a delight, but a real revelation. Intellectual men, artisans, peasants in numbers learned to love and admire this great worker, this noble artist who was also the unflinching lover of Justice and of Truth." No writer, he says, seemed to the French soldier at the front to show "a more

gripping realism."

In fact, the most careful observation and conscientious study form the foundation of the story. Everywhere the chronology is precise and the topography so exact that any good map of France will show the general course of the campaign. It will help in using the plan of the surroundings of Sedan which is inserted in this edition, to remember that an inch represents about four kilometers or forty minutes brisk walking. Places have been located always with reference to the action; the distances have been measured on military maps from town squares or hill summits. For the action within Paris new maps will but partially serve. The Butte des Moulins from whose crest, at the Rue des Orties, Maurice watched Paris ablaze has been cut away for the Avenue de l'Opéra, opened in 1876. Its tangle of steep and picturesquely narrow streets was full of century-old historic and literary associations. It was but a stone's throw to the spot where four hundred and forty years before Joan of Arc was wounded. In the action, also, fiction clings close to fact. The Seventh Corps moved and behaved just as is here stated. Delaherche's dye works at Bazeilles represents the Villa Beurmann there; Weiss's house, destroyed in the story (page 198), is the Maison Bourgeoise, still standing, an imperishable memorial and inspiration, as pictured in de Neuville's famous painting "The Last Cartridge."1

In breadth of epic imagination and descriptive power the finest passages of La Débâcle have rarely been equalled. In the present edition these are preserved, so far as possible, intact. Omissions, in the main, are of what is pedagogically undesirable, however justified in the widely inclusive purpose of the author, or of episodes that lie outside the main course of the narrative. Zola

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Consult for the Seventh Corps, Sedan and Bazeilles, P. de la Gorce, Histoire du Second Empire, vol. vii, pp. 158-160, 278-280, 293-363; for the Commune, M. du Camp, Révolutions de Paris (4 vols.) or the convenient summary by T. March, The History of the Commune of 1871, London, 1896; for the Butte des Moulins, E. Drumont, Mon Vieux Paris, vol. ii, pp. 153-165.

purposely took his characters from all social ranks. Each speaks its own tongue. It has not seemed amiss to retain here a few words and expressions which are in every sense common, and much more that is not academic. An occasional inversion, interchange of pronouns and nouns and the addition of necessary connectives are the only liberties taken with the text, beyond simple excision.

B. W. Wells

March, 1921.



## LA DÉBACLE'

Ţ

A DEUX kilomètres de Mulhouse, vers le Rhin, au milieu de la plaine fertile, le camp était dressé. Sous le jour finissant de cette soirée d'août, au ciel trouble, traversé de lourds nuages, les tentes-abris <sup>2</sup> s'alignaient, les faisceaux <sup>3</sup> luisaient, s'espaçaient régulièrement sur le front de bandière <sup>4</sup>; tandis que, fusils chargés, les sentinelles les gardaient, immobiles, les yeux perdus, là-bas, dans les brumes violâtres du lointain horizon, qui montaient du grand fleuve.

On était arrivé de Belfort vers cinq heures. Il en était huit, et les hommes venaient seulement de toucher les vi- 10 vres. Mais le bois 6 devait s'être égaré, la distribution n'avait pu avoir lieu. Impossible d'allumer du feu et de faire la soupe. Il avait fallu se contenter de mâcher à froid le biscuit, qu'on arrosait de grands coups 7 d'eau-de-vie, ce qui achevait de casser 8 les jambes, déjà molles de fatigue. Deux 15 soldats pourtant, en arrière des faisceaux, près de la cantine, 9 s'entêtaient à vouloir enflammer un tas de bois vert, de jeunes troncs d'arbre qu'ils avaient coupés avec leurs sabres-baïonnettes, et qui refusaient obstinément de brûler. Une grosse fumée, noire et lente, montait dans l'air du soir, d'une 20 infinie tristesse.

Il n'y avait là que douze mille hommes, tout ce que le général Félix Douay avait avec lui du 7° corps d'armée. Ce jour-là, ce samedi d'inquiète journée d'orage, le 6 août, on devait s'être battu quelque part, du côté de Fræschwiller: 5 cela était dans le ciel anxieux et accablant, de grands frissons passaient, de brusques souffles de vent, chargés d'angoisse. Et, depuis deux jours, la division croyait marcher au combat, les soldats s'attendaient à trouver les Prussiens devant eux, au bout de cette marche forcée de Belfort à 10 Mulhouse.

Jean Macquart, qui s'occupait à consolider la tente, en enfonçant les piquets davantage, se leva. Il jeta un coup d'œil dans le camp, où une agitation dernière se produisait, au passage de la retraite. Quelques hommes couraient. 15 D'autres, assoupis déjà, se soulevaient, s'étiraient d'un air de lassitude irritée. Lui, patient, attendait l'appel, avec cette tranquillité d'humeur, ce bel équilibre raisonnable, qui faisait de lui un excellent soldat. Les camarades disaient qu'avec de l'instruction il serait peut-être allé loin. Sachant tout 20 juste <sup>1</sup> lire et écrire, il n'ambitionnait même pas le grade de sergent. Quand on a été paysan, on reste paysan.

Mais la vue du feu de bois vert qui fumait toujours, l'intéressa, et il interpella les deux hommes en train de s'acharner, Loubet et Lapoulle, tous deux de son escouade.

Lâchez donc ça! vous nous empoisonnez!

Loubet, maigre et vif, l'air farceur, ricanait.

— Ça prend,² caporal, je vous assure... Souffle donc, toi!

Et il poussait Lapoulle, un colosse, qui s'épuisait à dé-30 chaîner une tempête, de ses joues enflées comme des outres, la face congestionnée, les yeux rouges et pleins de larmes.

25

Deux autres soldats de l'escouade, Chouteau et Pache, le premier étalé sur le dos, en fainéant qui aimait ses aises, l'autre accroupi, très occupé à recoudre soigneusement une déchirure de sa culotte, éclatèrent, égayés par l'affreuse grimace de cette brute de Lapoulle.

Jean les laissa rire. On n'allait peut-être plus en trouver si souvent l'occasion; et lui, avec son air de gros garçon sérieux, à la figure pleine et régulière, n'était pourtant pas pour la mélancolie, fermant les yeux volontiers quand ses hommes prenaient du plaisir. Mais un autre groupe l'oc- 10 cupa, un soldat de son escouade encore, Maurice Levasseur, en train, depuis une heure bientôt, de causer avec un civil, un monsieur roux d'environ trente-six ans, une face de bon chien, éclairée de deux gros yeux bleus à fleur de tête, des yeux de myope qui l'avaient fait réformer. Un artilleur 15 de la réserve, maréchal des logis, l'air crâne et d'aplomb avec ses moustaches et sa barbiche brunes, était venu les rejoindre; et tous les trois s'oubliaient là, comme en famille.

Obligeamment, pour leur éviter quelque algarade, Jean crut devoir intervenir.

— Vous feriez bien de partir, monsieur. Voici la retraite, si le lieutenant vous voyait . . .

Maurice ne le laissa pas achever.

- Restez donc, Weiss.

Et sèchement, au caporal:

— Monsieur est mon beau-frère. Il a une permission du colonel, qu'il connaît.

De quoi se mêlait-il, ce paysan, dont les mains sentaient encore le fumier? Lui, reçu avocat au dernier automne, engagé volontaire que la protection du colonel avait fait 30 incorporer dans le 106°, sans passer par le dépôt, 4 consentait bien à porter le sac 5; mais, dès les premières heures,

une répugnance, une sourde révolte l'avait dressé contre cet illettré, ce rustre qui le commandait.

— C'est bon, répondit Jean, de sa voix tranquille, faitesvous empoigner, je m'en fiche.<sup>1</sup>

5 Puis, il tourna le dos, en voyant bien que Maurice ne mentait pas; car le colonel, M. de Vineuil, passait à ce moment, de son grand air noble, sa longue face jaune coupée de ses épaisses moustaches blanches; et il avait salué Weiss et le soldat d'un sourire. Vivement, le colonel ro se rendait à une ferme que l'on apercevait sur la droite, à deux ou trois cents pas, parmi des pruniers, et où l'étatmajor 2 s'était installé pour la nuit. On ignorait si le commandant du 7° corps se trouvait là, dans l'affreux deuil dont venait de le frapper la mort de son frère, tué à Wissembourg. 15 Mais le général de brigade Bourgain-Desfeuilles, qui avait sous ses ordres le 106e, y était sûrement, très braillard 3 comme à l'ordinaire, roulant son gros corps sur ses courtes jambes, avec son teint fleuri de bon vivant que son peu de cervelle ne gênait point. Une agitation grandissait autour 20 de la ferme, des estafettes 4 partaient et revenaient à chaque minute, toute l'attente fébrile des dépêches, trop lentes, sur cette grande bataille que chacun sentait fatale et voisine depuis le matin. Où donc avait-elle été livrée, et quels en étaient à cette heure les résultats? A mesure que tombait 25 la nuit, il semblait que, sur le verger, sur les meules 5 éparses autour des étables, l'anxiété roulât, s'étalât en un lac d'ombre. Et l'on disait encore qu'on venait d'arrêter un espion prussien rôdant autour du camp, et qu'on l'avait conduit à la ferme, pour que le général l'interrogeât. Peut-être le colonel 30 de Vineuil avait-il reçu quelque télégramme, qu'il courait si fort.

Cependant, Maurice s'était remis à causer avec son beau-

frère Weiss et son cousin Honoré Fouchard, le maréchal des logis. Petit-fils d'un héros de la grande armée, le jeune homme était né, au Chêne-Populeux, d'un père détourné de la gloire,2 tombé à un maigre emploi de percepteur. Sa mère, une paysanne, avait succombé en les mettant 5 au monde, lui et sa sœur jumelle Henriette, qui, toute petite, l'avait élevé. Et, s'il se trouvait là, engagé volontaire, c'était à la suite de grandes fautes, toute une dissipation de tempérament faible et exalté, de l'argent qu'il avait jeté au jeu et aux sottises de Paris dévorateur, lorsqu'il y était venu 10 terminer son droit 3 et que la famille s'était saignée 4 pour faire de lui un monsieur. Le père en était mort, la sœur, après s'être dépouillée, avait eu la chance de trouver un mari, cet honnête garçon de Weiss, un Alsacien de Mulhouse, longtemps comptable 5 à la Raffinerie générale du 15 Chêne-Populeux, aujourd'hui contremaître 6 chez M. Delaherche, un des principaux fabricants de drap de Sedan.

Weiss était accouru à Mulhouse, à la veille des premières hostilités, dans le brusque désir d'y régler une affaire de famille; et, s'il s'était servi, pour serrer la main de son 20 beau-frère, du bon vouloir du colonel de Vineuil, c'était que ce dernier se trouvait être l'oncle de la jeune madame Delaherche, une jolie veuve épousée l'année d'auparavant par le fabricant de drap, et que Maurice et Henriette avaient connue gamine, grâce à un hasard de voisinage. 25 D'ailleurs, outre le colonel, Maurice venait de retrouver dans le capitaine de sa compagnie, le capitaine Beaudoin, une connaissance de Gilberte, la jeune madame Delaherche, un ami à elle, intime, disait-on, lorsqu'elle était à Mézières madame Maginot, femme de M. Maginot, inspecteur des 30 forêts.

<sup>-</sup> Embrassez bien Henriette pour moi, répétait à Weiss

le jeune homme, qui aimait passionnément sa sœur. Diteslui qu'elle sera contente, que je veux la rendre enfin fière de moi.

Des larmes lui emplissaient les yeux, au souvenir de ses 5 folies. Son beau-frère, ému lui-même, coupa court, en s'adressant à Honoré Fouchard, l'artilleur.

- Et, dès que je passerai à Remilly, je monterai dire à l'oncle Fouchard que je vous ai vu et que vous vous portez bien.
- L'oncle Fouchard, un paysan, qui avait quelques terres et qui faisait le commerce de boucher ambulant, était un frère de la mère d'Henriette et de Maurice. Il habitait Remilly, en haut, sur le coteau, à six kilomètres de Sedan.
- Bon! répondit tranquillement Honoré, le père s'en 15 fiche, mais allez-y tout de même, si ça vous fait plaisir.

A cette minute, une agitation se produisit, du côté de la ferme; et ils en virent sortir, libre, conduit par un seul officier, le rôdeur, l'homme qu'on avait accusé d'être un espion. Sans doute, il avait montré des papiers, conté une histoire, car on l'expulsait simplement du camp. De si loin, dans l'ombre naissante, on le distinguait mal, énorme, carré, avec une tête roussâtre.

Pourtant, Maurice eut un cri.

— Honoré, regarde donc . . . On dirait le Prussien, tu 25 sais, Goliath!

Ce nom fit sursauter l'artilleur. Il braqua ses yeux ardents. Goliath Steinberg, le garçon de ferme, l'homme qui l'avait fâché avec <sup>2</sup> son père, qui lui avait pris Silvine, toute la vilaine histoire, toute l'abominable saleté dont il souffrait encore! Il aurait couru, l'aurait étranglé. Mais déjà l'homme, au delà des faisceaux, s'en allait, s'évanouis-sait dans la nuit.

—Oh! Goliath! murmura-t-il, pas possible! il est là-bas avec les autres . . . Si jamais je le rencontre! Justement ça m'avait enragé contre lui, cette lettre que j'ai reçue!

C'était une lettre de Silvine, la seule qu'elle lui eût jamais écrite. Elle disait simplement qu'elle le savait à la guerre, 5 et que, si elle ne devait pas le revoir, cela lui faisait trop de peine de penser qu'il pouvait mourir en croyant qu'elle ne l'aimait plus. Elle l'aimait toujours, jamais elle n'avait aimé que lui; et elle répétait cela pendant quatre pages en phrases qui revenaient pareilles, sans chercher d'excuses, 10 sans tâcher même d'expliquer ce qui s'était passé.

Cette lettre toucha beaucoup Maurice, que son cousin, autrefois, avait pris pour confident. Il leva les yeux, le vit en larmes, l'embrassa fraternellement. Mais déjà le maréchal des logis renfonçait son émotion. Il remit soi- 15 gneusement la lettre sur sa poitrine, reboutonna sa veste.

— Fichtre! reprit Honoré, je vais me faire pincer, moi, si je ne suis pas là pour l'appel . . . Bonsoir! adieu à tout le monde!

Le lieutenant de service, Rochas, immobile, attendait à 20 quelques pas. Lorsque, l'appel fini, le sergent Sapin vint lui dire qu'il ne manquait personne, il gronda dans ses moustaches, en désignant du menton Weiss toujours en train de causer 3 avec Maurice:

- Il y en a même un de trop, qu'est-ce qu'il fiche,4 ce 25 particulier-là?
- Permission du colonel, mon lieutenant, crut devoir expliquer Jean, qui avait entendu.

Rochas haussa furieusement les épaules, et, sans un mot, se remit à marcher le long des tentes, en attendant l'extinc- 30 tion des feux; pendant que Jean, les jambes cassées par l'étape de la journée, s'asseyait à quelques pas de Maurice,

dont les paroles lui arrivèrent, bourdonnantes d'abord, sans qu'il les écoutât, envahi lui-même de réflexions obscures, à peine formulées, au fond de son épaisse et lente cervelle.

Maurice était pour la guerre, la croyait inévitable, néces-5 saire à l'existence même des nations. Cela s'imposait à lui, depuis qu'il se donnait aux idées évolutives, à toute cette théorie de l'évolution qui passionnait dès lors la jeunesse lettrée. Dès les premiers jours, il avait eu l'absolue certitude de la victoire. Ce qui l'angoissait, c'était 10 l'inaction. Depuis deux semaines qu'on se trouvait là, pourquoi ne marchait-on pas en avant? Il sentait bien que chaque jour de retard était une irréparable faute, une chance perdue de victoire. Et, devant le plan rêvé, se dressait la réalité de l'exécution, ce qu'il devait i savoir plus tard, dont 15 il n'avait alors que l'anxieuse et obscure conscience 2: les sept corps d'armée échelonnés,3 disséminés le long de la frontière, de Metz à Bitche et de Bitche à Belfort; les effectifs partout incomplets, les quatre cent trente mille hommes se réduisant à deux cent trente mille au plus; les 20 généraux se jalousant, bien décidés chacun à gagner son bâton de maréchal, sans porter aide au voisin; la plus effroyable imprévoyance, la mobilisation et la concentration faites d'un seul coup pour gagner du temps, aboutissant à un gâchis 4 inextricable; la paralysie lente enfin, partie 5 de 25 haut, de l'empereur malade, incapable d'une résolution prompte, et qui allait envahir l'armée entière, la désorganiser, l'annihiler, la jeter aux pires désastres, sans qu'elle pût se défendre. Et, cependant, au-dessus du sourd malaise de l'attente, dans le frisson instinctif de ce qui allait venir, 30 la certitude de victoire demeurait.

— Ah: on leur a sûrement aujourd'hui allongé une fameuse raclée!

5

Sans répondre, Weiss hocha la tête d'un air soucieux. Et il finit par répéter : Une raclée, Dieu vous entende!

Jean, toujours assis à quelques pas, dressa l'oreille; tandis que le lieutenant Rochas, ayant surpris ce vœu tremblant de doute, s'arrêta net pour écouter.

- Comment! reprit Maurice, vous n'avez pas une entière confiance, vous croyez une défaite possible!
- Une défaite, le ciel nous en garde! Seulement, que voulez-vous! je ne suis pas tranquille ... Je la connais bien, mon Alsace; je viens de la traverser encore, pour mes af- 10 faires; et nous avons vu, nous autres, ce qui crevait les yeux des généraux, et ce qu'ils ont refusé de voir... L'Allemagne, je la connais bien aussi; et le terrible, c'est que vous autres, vous paraissez l'ignorer autant que la Chine... Vous vous souvenez, Maurice, de mon cousin Gunther, ce 15 garçon qui est venu, le printemps dernier, me serrer la main à Sedan. Il est mon cousin par les femmes 1: sa mère, une sœur de la mienne, s'est mariée à Berlin; et il est bien de là-bas,2 il a la haine de la France. Il sert aujourd'hui comme capitaine dans la garde prussienne... Le soir où 20 je l'ai reconduit à la gare, je l'entends encore me dire de sa voix coupante 3: "Si la France nous déclare la guerre, elle sera battue."

Du coup, le lieutenant Rochas, qui s'était contenu jusque-là, s'avança, furieux. Agé de près de cinquante ans, 25 c'était un grand diable 4 maigre, avec une figure longue et creusée, 5 tannée, enfumée. Soldat de fortune, il avait porté le sac, caporal en Afrique, sergent à Sébastopol, 6 lieutenant après Solférino, 7 ayant mis quinze années de dure existence et d'heroïque bravoure pour conquérir ce grade, d'un manque tel 8 d'instruction, qu'il ne devait jamais passer capitaine. 9 Et il s'emportait, la voix tonnante.

Il s'approcha, saisit violemment Weiss par un revers de sa redingote. Tout son grand corps maigre de chevalier errant rexprimait l'absolu mépris de l'ennemi, quel qu'il fût, dans une insouciance complète du temps et des lieux.

— Écoutez bien, monsieur... Si les Prussiens osent venir, nous les reconduirons chez eux à coups de pied.... Vous entendez, à coups de pied, jusqu'à Berlin!

Et il eut un geste superbe, la sérénité d'un enfant, la conviction candide de l'innocent qui ne sait rien et ne craint rien.

— Parbleu! c'est comme ça, parce que c'est comme ça! Weiss, étourdi, convaincu presque, se hâta de déclarer qu'il ne demandait pas mieux. Quant à Maurice, qui se taisait, n'osant intervenir devant son supérieur, il finit par éclater de rire avec lui: ce diable d'homme, que d'ailleurs il jugeait stupide, lui faisait chaud au cœur.² De même, Jean, d'un hochement de tête, avait approuvé chaque parole du lieutenant. Lui aussi était à Solférino, où il avait tant plu. Et voilà qui était parler!³ Si tous les chefs avaient parlé comme ça, on ne se serait pas mal fichu⁴ qu'il manquât des marmites et des ceintures de flanelle!

La nuit était complètement venue depuis longtemps, et Rochas continuait d'agiter ses grands membres dans les ténèbres. Il n'avait jamais épelé qu'un volume des victoires de Napoléon, tombé au fond de son sac de la boîte d'un colporteur. Et il ne pouvait se calmer, et toute sa science sortit en un cri impétueux.

— L'Autriche rossée <sup>6</sup> à Castiglione, <sup>7</sup> à Marengo, à Austerlitz, à Wagram! la Prusse rossée à Eylau, à Iéna, à Lutzen! la Russie rossée à Friedland, à Smolensk, à la Moskowa! l'Espagne, l'Angleterre rossées partout! la terre entière rossée, rossée de haut en bas, de long en large! <sup>8</sup>... Et,

aujourd'hui, c'est nous qui serions rossés! Pourquoi? comment? On aurait donc changé le monde?

Il se grandit encore, levant son bras comme la hampe d'un drapeau!

— Tenez! on s'est battu là-bas aujourd'hui, on attend 5 les nouvelles. En bien! les nouvelles, je vais vous les donner, moi!... On a rossé les Prussiens, rossé à ne leur laisser ni ailes ni pattes, rossé à en balayer les miettes!

Un quart d'heure plus tard, une dépêche disait que l'armée avait dû <sup>3</sup> abandonner Wærth et battait en retraite. 10 Ah! quelle nuit! Rochas, foudroyé de sommeil, venait de s'envelopper dans son manteau et dormait sur la terre, insoucieux d'un abri, comme cela lui arrivait souvent. Maurice et Jean s'étaient glissés sous la tente, où déjà Loubet, Chouteau, Pache et Lapoulle se tassaient, la tête <sup>4</sup> sur 15 leur sac.

Des heures durent se passer, tout le camp noir, immobile, semblait s'anéantir sous l'oppression de la vaste nuit mauvaise, où pesait ce quelque chose d'effroyable, sans nom encore. Des sursauts venaient d'un lac d'ombre, un râle 20 subit sortait d'une tente invisible. Mais, tout à coup, près des cantines, une grande lueur éclata. Était-ce donc l'ennemi, que les chefs annonçaient depuis deux jours, et que l'on était venu chercher de Belfort à Mulhouse? Puis, au milieu d'un grand pétillement d'étincelles, la flamme s'éteignit. Ce n'était que le tas de bois vert, si longtemps tracassé par Lapoulle, qui, après avoir couvé 5 pendant des heures, venait de flamber comme un feu de paille.

Jean, effrayé par cette clarté vive, sortit précipitamment de la tente; et il faillit buter dans Maurice, soulevé sur un 30 coude, regardant. Là-bas, l'état-major ne s'était décidément pas couché. On entendait la voix braillarde 6 du

général Bourgain-Desfeuilles, enragé de cette nuit de veille, pendant laquelle il n'avait pu se soutenir qu'à l'aide de grogs et de cigares. De nouveaux télégrammes arrivaient, les choses devaient se gâter, des ombres d'estafettes ga-5 lopaient, affolées 2 et indistinctes. Il y eut des piétinements, des jurons, comme un cri étouffé de mort, suivi d'un effrayant silence. Quoi donc? était-ce la fin? Un souffle glacé avait couru sur le camp, anéanti de sommeil et d'angoisse.

Et ce fut alors que Jean et Maurice reconnurent le colonel de Vineuil, dans une ombre maigre et haute, qui passait rapidement. Il devait être avec le major Bouroche, un gros homnie à tête de lion. Tous les deux échangeaient des paroles sans suite, de ces paroles incomplètes, chucho-

15 tées, comme on en entend dans les mauvais rêves.

- Elle vient de Bâle... Notre première division détruite... Douze heures de combat, toute l'armée en retraite . . .

L'ombre du colonel s'arrêta, appela une autre ombre qui 20 se hâtait, légère, fine et correcte.

- C'est vous, Beaudoin?
- Oui, mon colonel.
- Ah! mon ami, Mac-Mahon battu à Fræschwiller, Frossard battu à Spickeren, de Failly immobilisé, inutile 25 entre les deux... A Fræschwiller, un seul corps contre toute une armée, des prodiges. Et tout emporté, la déroute, la panique, la France ouverte...

Des larmes l'étranglaient, des paroles encore se perdirent, les trois ombres disparurent, noyées, fondues.

Dans un frémissement de tout son être, Maurice s'était mis debout.

- Mon Dieu! bégaya-t-il.

to

25

Et il ne trouvait rien autre chose, tandis que Jean, le cœur glacé, murmurait :

— Ah! fichu sort!... Ce monsieur, votre parent, avait tout de même raison de dire qu'ils sont plus fort que nous.

Hors de lui, Maurice l'aurait étranglé. Les Prussiens plus forts que les Français! c'était de cela que saignait son orgueil. Déjà, le paysan ajoutait, calme et têtu:2

- Ça ne fait rien, voyez-vous. Ce n'est pas parce qu'on reçoit une tape,3 qu'on doit se rendre... Faudra cogner 4 tout de même.

Mais, devant eux, une longue figure s'était dressée. Hs reconnurent Rochas, drapé encore de son manteau, et que les bruits errants, le souffle de la défaite peut-être venait de tirer de son dur sommeil. Il questionna, voulut savoir.

Quand il eut compris, à grand'peine, une immense stu- 15 peur se peignit dans ses yeux vides d'enfant.5

A plus de dix reprises, il répéta:

— Battus! comment battus? pourquoi battus?

Maintenant, à l'Orient, le jour blanchissait, un jour louche 6 d'une infinie tristesse, sur les tentes endormies, dans l'une 20 desquelles on commençait à distinguer les faces terreuses de Loubet et de Lapoulle, de Chouteau et de Pache, qui ronflaient toujours, la bouche ouverte. Une aube de deuil 7 se levait, parmi les brumes couleur de suie qui étaient montées, là-bas, du fleuve lointain.

#### II.

Vers huit heures, le soleil dissipa les nuées lourdes, et un ardent et pur dimanche d'août resplendit sur Mulhouse, au milieu de la vaste plaine fertile. Gaude, brusquement, sonna à la distribution,8 et, lorsque le feu crépita 9 au soleil, lorsque la marmite se mit à chanter, tous, en dévotion, 30 rangés autour, s'épanouirent, regardant danser la viande, humant la bonne odeur qui commençait à se repandre. Ils avaient une faim de chien depuis la veille, l'idée de manger emportait tout.

Mais, comme il allait être neuf heures, une agitation se propagea, des officiers coururent, et le lieutenant Rochas, à qui le capitaine Beaudoin avait donné un ordre, passa devant les tentes de sa section.

- Allons, pliez tout, emballez tout, on part!
- 10 Mais la soupe?
  - Un autre jour,<sup>2</sup> la soupe! On part tout de suite!

Le clairon de Gaude sonnait, impérieux. Ce fut une consternation, une colère sourde.<sup>3</sup> Eh quoi! partir sans manger, ne pas attendre une heure que la soupe fût possible! Qu'y avait-il donc de si pressé, à filer ainsi, á bousculer les gens, sans leur laisser le temps de reprendre des forces?<sup>4</sup> En moins d'un quart d'heure, le camp fut levé, les tentes pliées, rattachées sur les sacs, les faisceaux défaits, et il ne resta, sur la terre nue, que les feux des cuisines qui achevaient de s'éteindre.

Dans la confusion du retraite, le long du canal du Rhône au Rhin, près du pont, le 106° dut s'arrêter, au premier kilomètre de l'étape. Les hommes debout, sous le soleil ardent, finissaient par se révolter d'impatience. Deux 25 heures s'écoulèrent. Enfin on reçut l'ordre d'avancer, mais au bout de la première heure de marche, toute une débandade traînait le pied, s'allongeait, 5 attardée comme à plaisir. Il faisait très chaud; et le sac, alourdi par la tente et le matériel compliqué qui le gonflait, pesait terriblement 30 aux épaules. Beaucoup n'avaient point l'habitude de le porter, gênés déjà dans l'épaisse capote de campagne, 6 pareille à une chape 7 de plomb. Brusquement, un petit

soldat pâle, les yeux emplis d'eau, s'arrêta, jeta son sac dans un fossé, avec un grand soupir, le souffle fort de l'homme à l'agonie qui se reprend <sup>1</sup> à l'existence.

— En voilà un qui est dans le vrai,<sup>2</sup> murmura Chouteau. Pourtant, il continuait de marcher, le dos arrondi sous le poids. Mais, deux autres s'étant débarrassés à leur tour, il ne put tenir.

- Ah! zut! 3 cria-t-il.

Et, d'un coup d'épaule, il lança son sac contre un talus. Merci! vingt-cinq kilos 4 sur l'échine, il en avait assez! On 10 n'était pas des bêtes de somme, pour traîner ça.

Presque aussitôt, Loubet l'imita et força Lapoulle à en faire autant. Pache, défit les bretelles, posa tout le paquet soigneusement au pied d'un petit mur, comme s'il devait revenir le chercher. Et Maurice seul restait chargé, lorsque Jean, en se retournant, vit ses hommes les épaules libres.

- Reprenez vos sacs, on m'empoignerait,6 moi!

Mais les hommes, sans se révolter encore, la face mauvaise et muette, allaient toujours, poussant le caporal devant 20 eux, dans le chemin étroit.

— Voulez-vous bien reprendre vos sacs, ou je ferai mon rapport!

Ce fut comme un coup de foûet en travers de la figure de Maurice. Et, dans une fièvre d'aveugle colère, lui aussi fit 25 sauter les bretelles, laissa tomber son sac au bord du chemin, en fixant sur Jean des yeux de défi.

— C'est bon, dit de son air sage ce dernier, qui ne pouvait engager une lutte. Nous réglerons ça ce soir.

Mais Chouteau balançait son fusil, d'une main rageuse. 30 Puis, violemment, il le lança aussi de l'autre côté d'une haie.

-- Eh! va donc, sale outil!

Le fusil tourna deux fois sur lui-même, alla s'abattre dans un sillon et resta là, très long, immobile, pareil à un mort. Déjà, d'autres volaient, le rejoignaient. Le champ 5 bientôt fut plein d'armes gisantes, d'une tristesse raidie d'abandon, sous le lourd soleil. Ce fut une épidémique folie, la faim qui tordait les estomacs, les chaussures qui blessaient les pieds, cette marche dont on souffrait, cette défaite imprévue dont on entendait derrière soi la menace.

Très sombre, Maurice marchait en silence, la tête penchée sous le ciel de feu.

— Tenez! dit-il brusquement à Chouteau, vous avez raison!

Et Maurice avait déjà posé son fusil sur un tas de pierres, 15 lorsque Jean, qui tentait vainement de s'opposer à cet abandon abominable des armes, l'aperçut. Il se précipita.

— Reprenez votre fusil tout de suite, tout de suite, entendez-vous!

Un flot de terrible colère était monté soudain à la face de Jean. Lui, si calme d'habitude, toujours porté à la conciliation, avait des yeux de flamme, une voix tonnante d'autorité. Ses hommes, qui ne l'avaient jamais vu comme ça, s'arrêtèrent, surpris.

— Reprenez votre fusil tout de suite, ou vous aurez 25 affaire à moi!

Maurice, frémissant, ne laissa tomber qu'un mot, qu'il voulait rendre outrageux.

- Paysan!
- Oui, c'est bien ça, je suis un paysan, tandis que vous ô êtes un monsieur, vous!... Et c'est pour ça que vous êtes un cochon, oui! un sale cochon. Je ne vous l'envoie pas dire.

Des huées s'élevaient, mais le caporal poursuivait avec une force extraordinaire :

— Quand on a de l'instruction, on le fait voir... Si nous sommes des paysans et des brutes, vous nous devriez l'exemple à tous, puisque vous en savez plus long <sup>1</sup> que nous... Reprenez votre fusil, nom de Dieu! ou je vous fais fusiller en arrivant à l'étape.<sup>2</sup>

Dompté, Maurice avait ramassé le fusil. Des larmes de rage lui voilaient les yeux. Il continua sa marche en chancelant comme un homme ivre, au milieu des camarades qui, à présent, ricanaient de ce qu'il avait cédé. Et la débandade continuait, les traînards n'étaient plus, sans sacs et sans fusils, qu'une foule égarée, piétinante, un pêlemêle de vauriens et de mendiants, à l'approche desquels les portes des villages épouvantés se fermaient.

Toujours dans la crainte d'être talonné, de voir paraître les Prussiens d'une minute à l'autre, le général Douay avait voulu qu'on poussât jusqu'à Dannemarie, où les têtes de colonne n'étaient entrées qu'à cinq heures du soir. Il était huit heures, la nuit se faisait, qu'on établissait à peine les 20 bivouacs, dans la confusion des régiments réduits de moitié. Les hommes, exténués, tombaient de faim et de fatigue. Jusqu'à près de dix heures, on vit arriver, cherchant et ne retrouvant plus leurs compagnies, les soldats isolés, les petits groupes, toute cette lamentable et interminable queue 25 des éclopés et des révoltés, semés le long des chemins.

Personne ne fut puni. Des officiers, à l'arrière-garde, qui escortaient les voitures du convoi, avaient eu l'heureuse précaution de faire ramasser les sacs et les fusils, aux deux bords des chemins. Il n'en manqua qu'un petit 30 nombre, les hommes furent réarmés à la pointe du jour, comme furtivement, pour étouffer l'affaire. Et l'ordre

était de lever le camp à cinq heures; mais, dès quatre heures, on réveilla les soldats, on pressa la retraite sur Belfort, dans la certitude que les Prussiens n'étaient plus qu'à deux ou trois lieues. On avait dû encore se contenter de biscuit, les troupes restaient fourbues de cette nuit trop courte et fiévreuse, sans rien de chaud dans l'estomac. De nouveau, ce matin-là, la bonne conduite de la marche se trouva compromise par ce départ précipité.

Ce fut une journée pire, d'une infinie tristesse. L'aspect to du pays avait changé, on était entré dans une contrée montagneuse, les routes montaient, dévalaient par des pentes plantées de sapins; et les étroites vallées, embroussaillées de genêts,<sup>3</sup> étaient toutes fleuries d'or. Mais, au travers de cette campagne éclatante sous le grand soleil d'août, la panique soufflait plus affolée à chaque heure, depuis la veille.

C'était lamentable, ces villages qu'on traversait, d'une pitié à serrer le cœur d'angoisse. Dès qu'apparaissaient les troupes en retraite, cette débandade des soldats érein20 tés,4 traînant la jambe, les habitants s'agitaient, hâtaient leur fuite. A chaque village, le pitoyable spectacle s'assombrissait, le nombre des déménageurs et des fuyards devenait plus grand, parmi la bousculade croissante, les poings tendus, les jurons et les larmes. Sur la route, le flot des voitures et des piétons passait toujours, gênant la marche des troupes, si compact aux approches de Belfort, d'un tel courant irrésistible de torrent élargi, que des haltes, à plusieurs reprises, devinrent nécessaires.

Alors, ce fut pendant une de ces courtes haltes que 30 Maurice assista à une scène, dont le souvenir lui resta comme celui d'un soufflet, reçu en plein visage.

Au bord du chemin, se trouvait une maison isolée, la

20

25

demeure de quelque paysan pauvre, dont le maigre bien s'étendait derrière. Celui-là n'avait pas voulu quitter son champ, attaché au sol par des racines trop profondes: et il restait, ne pouvant s'éloigner, sans laisser là des lambeaux de sa chair. On l'apercevait dans une salle basse, écrasé i sur un banc, regardant d'un œil vide défiler ces soldats, dont la retraite allait livrer son blé mùr à l'ennemi. Debout à son côté, sa femme, jeune encore, tenait un enfant, tandis qu'un autre se pendait à ses jupes; et tous les trois se lamentaient. Mais, tout d'un 10 coup, dans le cadre de la porte violemment ouverte, parut la grand'mere, une très vieille femme, haute, maigre, avec des bras nus, pareils à des cordes noueuses, qu'elle agitait furieusement. Ses cheveux gris, échappés de son bonnet, s'envolaient autour de sa tête décharnée, et sa rage était si 15 grande, que les paroles qu'elle criait, s'étranglaient dans sa gorge, indistinctes.

D'abord, les soldats s'étaient mis à rire. Elle avait une bonne tête, la vieille folle! Puis, des mots leur parvinrent, la vieille criait:

— Canailles! brigands! lâches! lâches!

D'une voix de plus en plus perçante, elle leur crachait 2 l'insulte de lâcheté, à toute volée. Et les rires cessèrent, un grand froid 3 avait passé dans les rangs. Les hommes baissaient la tête, regardaient ailleurs.4

- Lâches! lâches! lâches!

Brusquement, elle parut encore grandir. Elle se soulevait, d'une maigreur tragique, dans son lambeau de robe, promenant son long bras de l'ouest à l'est, d'un tel geste immense, qu'il semblait emplir le ciel.

— Lâches, le Rhin n'est pas là . . . Le Rhin est là-bas, lâches, lâches!

Le regard de Maurice rencontra le visage de Jean et vit que les yeux de celui-ci étaient pleins de grosses larmes.

Ah! c'était bien la fin de tout! A peine avait-on commencé, et c'était fini. Cette indiscipline, cette révolte 5 des hommes, au premier revers, faisaient déjà de l'armée une bande sans liens aucuns, demoralisée, mûre pour toutes les catastrophes. Là, sous Belfort, eux r n'avaient pas vu un Prussien, et ils étaient battus.

Les jours qui suivirent, furent, dans leur monotonie, frissonants <sup>2</sup> d'attente et de malaise. Deux fois le général avait écrit, demandé des ordres, sans même recevoir de réponse. Puis, après une semaine de cet abandon, de cette séparation totale d'avec le reste de la France, un télégramme apporta l'ordre du départ. Ce fut une grande joie, on préférait tout à cette vie murée qu'on menait. Et, pendant les préparatifs, les suppositions recommencèrent, personne ne savait où l'on se rendait; les uns disaient qu'on allait défendre Strasbourg, tandis que d'autres parlaient même d'une pointe <sup>3</sup> hardie dans la Forêt-Noire, <sup>4</sup> pour couper la ligne de retraite des Prussiens.

Dès le lendemain matin, le 106° partit un des premiers, entassé dans des wagons à bestiaux. Comme les distributions, une fois de plus, venaient d'avoir lieu dans le plus grand désordre, les soldats ayant reçu en eau-de-vie ce qu'ils auraient dû recevoir en vivres, presque tous étaient ivres, d'une ivresse violente et hurlante, qui se répandait en chansons obscènes. Le train roulait, on ne se voyait plus dans le wagon, que la fumée des pipes noyait d'un brouillard; il y régnait une insupportable chaleur, la fermentation de ces corps empilés; tandis que, de la voiture noire et fuyante, sortaient des vociférations, dominant le grondement des roues, allant s'éteindre au loin, dans les mornes

IO

campagnes. Et ce fut seulement à Langres que les troupes comprirent qu'on les ramenait vers Paris.

- Ah! nom de Dieu! répétait Chouteau, qui régnait déjà dans son coin, en maître indiscuté, par sa toute-puissance de beau parleur, c'est bien sûr qu'on va nous aligner à 5 Charentonneau, pour empêcher Bismarck d'aller coucher aux Tuileries. Mais ils ont raison, c'est dégoûtant d'envoyer un tas de braves garçons se faire casser la gueule,2 pour de sales histoires dont ils ne savent pas le premier mot.

Jean était devenu très rouge, il se leva, avança ses poings tendus et sa face enflammée, d'un air si terrible, que l'autre blêmit.

-Tonnerre de Dieu! veux-tu te taire à la fin, cochon!... Ah! sacré lâche,3 tu ne veux pas te battre et 15 tu cherches à empêcher les autres de se battre! Répète un peu voir, que je cogne ! 4

Déjà, tout le wagon, retourné, soulevé par la belle crânerie 5 de Jean, abandonnait Chouteau, qui bégayait, reculant devant les gros poings de son adversaire.

Et, au milieu de la sauvage ovation, Jean, calmé, dit poliment à Maurice, comme s'il ne se fût pas adressé à un de ses hommes:

— Monsieur, vous ne pouvez pas être avec les lâches... Allez, nous ne sommes pas encore battus, c'est nous qui 25 finirons bien par les rosser un jour, les Prussiens!

A cette minute, Maurice sentit un chaud rayon de soleil lui couler jusqu'au cœur. Il restait troublé, humilié. Quoi? cet homme n'était donc pas qu'un rustre? Et il se rappelait l'affreuse haine dont il avait brûlé, en ramassant son 30 fusil, jeté dans une minute d'inconscience. Mais il se rappelait aussi, les deux grosses larmes du caporal, lorsque la

vieille grand'mère, ses cheveux gris au vent, les insultait, en montrant le Rhin, là-bas, derrière l'horizon. Était-ce la fraternité des mêmes fatigues et des mêmes douleurs, subies ensemble, qui emportait-ainsi sa rancune? Tout d'un coup l'espoir lui revenait:

— Mais c'est certain, caporal, dit-il gaiement, nous les rosserons!

Le wagon roulait, roulait toujours, emportant sa charge d'hommes, dans l'épaisse fumée des pipes et l'étouffante to chaleur des corps entassés, jetant aux stations anxieuses qu'on traversait, aux paysans hagards, plantés le long des haies, ses obscènes chansons en une clameur d'ivresse. Le 20 août on était à Paris, à la gare de Pantin, et le soir même on repartait, on débarquait le lendemain à Reims, et recevait l'ordre d'y camper.

Évidemment le plan qui avait prévalu, était d'aller prendre position sous Paris, pour y attendre les Prussiens. Et Maurice en fut très heureux. N'était-ce pas le plus sage? Convaincu qu'on se replierait dès le lendemain, puis20 qu'on disait les ordres donnés, il voulut satisfaire une envie d'enfant qui le tourmentait: celle d'échapper pour une fois à la gamelle, de déjeuner quelque part sur une nappe, d'avoir devant lui une bouteille, un verre, une assiette, toutes ces choses dont il lui semblait être privé depuis des mois. Il avait de l'argent, il fila le cœur battant, comme pour une fredaine, cherchant une auberge.

Ce fut, au delà du canal, à l'entrée du village de Courcelles, qu'il trouva le déjeuner rêvé. La veille, on lui avait dit que l'empereur était descendu dans une maison bourgeoise de ce village; et il y était venu flâner par curiosité, il se souvenait d'avoir vu, à l'angle de deux routes, ce cabaret avec sa tonnelle,3 d'où pendaient de belles grappes

5

TO

de raisin, déjà dorées et mûres. Et c'était bon enfant, gai et joli, toute la vieille guinguette 2 française.

Une belle fille vint lui demander, en montrant ses dents blanches:

- Est-ce que monsieur déjeune?
- Mais oui, je déjeune!... Donnez-moi des œufs, une côtelette, du fromage!... Et du vin blanc!

Il la rappela.

- Dites, n'est-ce pas dans une de ces maisons que l'empereur est descendu?
- Tenez! monsieur, dans celle qui est là devant nous... Vous ne voyez pas la maison, elle est derrière ce grand mur que des arbres dépassent.

Alors, il s'installa sous la tonnelle, déboucla son ceinturon pour être plus à l'aise, choisit sa table, sur laquelle le 15 soleil, filant à travers les pampres, jetait des palets d'or. Et il revenait toujours à ce grand mur jaune, qui abritait l'empereur. C'était en effet une maison cachée, mystérieuse, dont on ne voyait pas même les tuiles du dehors. Derrière, le petit parc faisait comme un îlot d'épaisse ver- 20 dure, parmi les quelques constructions voisines. Et là, il remarqua, à l'autre bord de la route, encombrant une large cour, entourée de remises et d'écuries, tout un matériel de voitures et de fourgons, au milieu d'un va-et-vient continu d'hommes et de chevaux.

Maurice avait un instant suivi des yeux un officier de chasseurs d'Afrique, accompagné d'une ordonnance, qui tous deux venaient de disparaître au grand trot, à l'angle de la maison silencieuse, occupée par l'empereur. Puis, comme l'ordonnance reparaissait seule et s'arrêtait avec 30 les deux chevaux, à la porte du cabaret, il eut un cri de surprise.

## - Prosper!... Moi qui vous croyais à Metz!

C'était un homme de Remilly, un simple valet de ferme, qu'il avait connu enfant, lorsqu'il allait passer les vacances chez l'oncle Fouchard. Et ils causèrent, rapprochés malgré 5 la hiérarchie.

Peu à peu, des soldats de toute arme et de tous grades envahissaient la guinguette, à cette heure de la demi-tasse et du pousse-café. Pas une des tables ne restait libre, c'était une gaieté éclatante d'uniformes dans la verdure des pampres éclaboussés de soleil. Le major Bouroche venait de s'asseoir près de Rochas, lorsque Jean se présenta.

Mais il y eut un brusque mouvement, et Jean, qui était resté à une des portes de la tonnelle, se retourna, en disant:

## L'empereur!

Tous furent aussitôt debout. Entre les peupliers, par la grande route blanche, un peloton de cent-gardes 5 apparaissait, d'un luxe d'uniformes correct encore et resplendissant, avec le grand soleil 6 doré de leur cuirasse. Puis, tout de suite, venait l'empereur à cheval, dans un large espace libre, accompagné de son état-major, que suivait un second peloton de cent-gardes.

Les fronts s'étaient découverts, quelques acclamations retentirent. Et l'empereur, au passage, leva la tête, très pâle, la face déjà tirée, les yeux vacillants, comme troubles et pleins d'eau. Il parut s'éveiller d'une somnolence, il eut un faible sourire à la vue de ce cabaret ensoleillé, et salua.

Alors, Jean et Maurice entendirent distinctement, derrière 30 eux, Bouroche qui grognait, après avoir sondé à fond l'empereur de son coup d'œil de praticien:

<sup>-</sup>Foutu!8

Le soir, dans le camp, après l'appel, il y eut une soudaine agitation, des officiers courant, transmettant des ordres, réglant le départ du lendemain matin, à cinq heures. ce fut, pour Maurice, un sursaut de surprise et d'inquiétude, quand il comprit que tout, une fois encore, était changé: on ne se repliait plus sur Paris, on allait marcher sur Verdun, à la rencontre de Bazaine. Le bruit circulait d'une dépêche de ce dernier, arrivée dans la journée, annonçant qu'il opérait son mouvement de retraite; et le jeune homme se rappela Prosper, avec l'officier de chasseurs, venus de 10 Monthois, peut-être bien pour apporter une copie de cette dépêche. C'était donc l'impératrice-régente et le conseil des ministres qui triomphaient, grâce à la continuelle incertitude du maréchal de Mac-Mahon, dans leur épouvante de voir l'empereur rentrer à Paris, dans leur volonté têtue de 15 pousser malgré tout l'armée en avant, pour tenter le suprême sauvetage de la dynastie. Ces quatre corps, formés et reconstitués à la hâte, sans liens solides entre eux, c'était l'armée de la désespérance, le troupeau expiatoire qu'on envoyait au sacrifice, pour tenter de fléchir la colère du 20 Elle allait monter son calvaire jusqu'au bout, payant les fautes de tous du flot rouge de son sang, grandie dans l'horreur même du désastre. Et cet empereur misérable, ce pauvre homme qui n'avait plus de place dans son empire, allait être emporté comme un paquet inutile et en- 25 combrant, parmi les bagages de ses troupes, condamné à traîner derrière lui l'ironie de sa maison impériale, ses centgardes, ses voitures, ses chevaux, ses cuisiniers, ses fourgons de casseroles d'argent et de vin de Champagne, toute la pompe de son manteau de cour, semé d'abeilles, balayant 30 le sang et la boue des grandes routes de la défaite.

## III

Le 23 août, un mardi, à six heures du matin, le camp fut levé, les cent mille hommes de l'armée de Châlons s'ébran-lèrent, coulèrent bientôt en un ruissellement immense, comme un fleuve d'hommes, un instant épandu en lac, qui reprend son cours; et, malgré les rumeurs qui avaient couru la veille, ce fut une grande surprise pour beaucoup, de voir qu'au lieu de continuer le mouvement de retraite, on tournait le dos à Paris, allant là-bas, vers l'est, à l'inconnu.

On avait rudement marché depuis Reims, soixante kilomètres <sup>2</sup> en deux étapes. Si l'on continuait de ce train, et toujours droit devant soi, nul doute qu'on ne culbutât la deuxième armée allemande, pour donner la main à Bazaine. Mais après, en trois jours, on n'avait pas fait deux lieues, et Maurice songeait au prix inestimable de chaque heure dans ce projet fou, un plan que, seul, un général de génie aurait pu exécuter, avec des soldats solides, à la condition d'aller en tempête, droit devant lui, au travers des obstacles.

Et ce découragement, que Maurice raisonnait en garçon intelligent et instruit, il grandissait, il pesait peu à peu sur toutes les troupes, immobilisées sans raison, dévorées par l'attente. Obscurément, le doute, le pressentiment de la situation vraie faisaient leur travail, dans ces cervelles épaisses; et il n'était plus un homme, si borné fût-il, qui n'éprouvât le malaise d'être mal conduit, attardé à tort, poussé au hasard dans la plus désastreuse des aventures. Aussi, à cinq heures, lorsque le bruit se répandit qu'on allait se replier, y eut-il un allègement dans toutes les poitrines, un soupir de profonde joie.

Enfin, c'était donc le parti de la sagesse qui l'emportait!

L'empereur et le maréchal, qui n'avaient jamais été pour cette marche sur Verdun, inquiets d'apprendre qu'ils étaient de nouveau gagnés de vitesse i et qu'ils allaient avoir contre eux l'armée du prince royal de Saxe et celle du prince royal de Prusse, renonçaient à l'improbable jonction avec Bazaine, pour battre en retraite par les places fortes du Nord, de façon à se replier ensuite sur Paris. Le 7° corps recevait l'ordre de remonter sur Chagny, par le Chêne, et Maurice en était ravi. Mais, quand il voulut 10 enlever son soulier pour voir son talon qui battait d'une grosse fièvre, il arracha la peau. Et comme Jean se trouvait là, ce fut lui, avec son esprit pratique, qui eut une idée.

— Écoute, mon petit, tu m'as dit hier que tu connaissais 15 du monde, là, dans la ville. Tu devrais obtenir la permission du major et te faire conduire en voiture au Chêne, où tu passerais une bonne nuit dans un bon lit. Demain, si tu marches mieux, nous te reprendrons, en passant . . . Hein? ça va-t-il?

Dans Falaise même, le village près duquel on était campé, Maurice venait de retrouver un ancien ami de son père, un petit fermier, qui justement allait conduire sa fille au Chêne, près d'une tante, et dont le cheval, attelé à une légère carriole, attendait. Mais lorsque Jean aida Maurice 25 à se hisser dans la carriole, et ce dernier se retourna pour le remercier, les deux hommes tombèrent aux bras l'un de l'autre, comme s'ils n'avaient jamais dû 2 se revoir. Maurice resta surpris de la grande tendresse qui l'attachait déjà à ce garçon. Et, deux fois encore, il se retourna, pour lui 30 dire au revoir.

Il n'était pas sept heures, le crépuscule tombait à peine,

lorsque ie jeune homme descendit au pont du canal, sur la place, en face ' de l'étroite maison jaune où il était né, où il avait passé vingt ans de son existence. Où donc allaitil? Brusquement il se souvint que c'était chez le notaire dont la maison touchait celle où il avait grandi, et dont la mère, la très vieille et très bonne madame Desroches, à titre de 'voisine, le gâtait, lorsqu'il était enfant.

Le soleil venait de disparaître dans l'eau toute droite et sanglante du canal, et Maurice se décidait, lorsqu'une 10 femme, près de lui, qui le dévisageait 3 depuis un instant, s'écria:

— Mais ce n'est pas Dieu 4 possible! vous êtes bien le fils Levasseur? 5

Alors, lui-même reconnut madame Combette, la femme 15 du pharmacien, dont la boutique était sur la place. Comme il lui expliquait qu'il allait demander un lit à la bonne madame Desroches, elle l'entraîna, agitée.

— Non, non, venez jusque chez nous. Je vais vous dire...

Puis, dans la pharmacie, quand elle eut soigneusement refermé la porte:

— Vous ne savez donc pas, mon cher garçon, que l'empereur est descendu chez les Desroches... On a réquisitionné la maison pour lui, et ils ne sont guère satisfaits du grand honneur, je vous assure. Quand on pense qu'on a forcé la pauvre vieille maman, une femme de soixante-dix ans passés, à donner sa chambre et à monter se coucher sous les toits, dans un lit de bonne! 6... Tenez, tout ce que vous voyez là, sur la place, c'est à l'empereur, ce sont ses malles enfin, vous comprenez!

En effet, Maurice se les rappela alors, ces voitures et ces fourgons, tout ce train superbe de la maison impériale,

15

25

qu'il avait vu à Reims. Mais tourmenté du besoin de voir et de savoir, Maurice, avant tout, voulut absolument suivre sa première idée, en allant, rendre visite à la vieille madame Desroches. Il fut surpris de ne pas être arrêté, à la porte, qui, dans le tumulte de la place, restait ouverte, sans même être gardée. Continuellement, du monde entrait et sortait, des officiers, des gens de service; et il semblait que le branle i de la cuisine flambante agitât la maison entière. Au premier étage, il s'arrêta quelques secondes, le cœur battant, devant la porte de la pièce 2 où il savait que se 10 trouvait l'empereur; mais, là, dans cette pièce, pas un bruit, un silence de mort. Et, en haut, au seuil de la chambre de bonne où elle avait dû se réfugier, la vieille madame Desroches eut d'abord peur de lui. Ensuite, quand elle l'eut reconnu:

- Ah! mon enfant, dans quel affreux moment faut-il qu'on se retrouve!... Je la lui aurais donnée bien volontiers, ma maison, à l'empereur; mais il a, avec lui, des gens trop mal élevés! Si vous saviez comme ils ont tout pris, et ils vont tout brûler, tant ils font du feu!... Lui, le pauvre 20 homme, a la mine d'un déterré 3 et l'air si triste...

Puis, lorsque le jeune homme s'en alla, en la rassurant, elle l'accompagna, se pencha au-dessus de la rampe.

- Tenez! murmura-t-elle, on le voit d'ici... Ah! nous sommes bien tous perdus. Adieu, mon enfant!

Et Maurice resta planté sur une marche, dans les ténèbres de l'escalier. Le cou tordu, il apercevait, par une imposte 4 vitrée, un spectacle dont il emporta l'inoubliable souvenir.

L'empereur était là, au fond de la pièce bourgeoise et froide,5 assis devant une petite table, sur laquelle son 30 couvert était mis,6 éclairée à chaque bout d'un flambeau. Dans le fond, deux aides de camp se tenaient silencieux.

Un maître d'hôtel, debout près de la table, attendait. Et le verre n'avait pas servi, le pain n'avait pas été touché, un blanc de poulet refroidissait au milieu de l'assiette. L'empereur, immobile, regardait la nappe, de ces yeux 5 vacillants, troubles et pleins d'eau, qu'il avait déjà à Reims. Mais il semblait plus las, et, lorsque, se décidant, d'un air d'immense effort, il eut porté à ses lèvres deux bouchées, il repoussa tout le reste de la main. Il avait dîné. Une expression de souffrance, endurée secrètement, blêmit encore son pâle visage.

En bas, comme Maurice passait devant la salle à manger, la porte en fut brusquement ouverte, et il aperçut, dans le braisillement 2 des bougies et la fumée des plats, une tablée d'écuyers, d'aides de camp, de chambellans, en train de vider les bouteilles des fourgons, d'engloutir les volailles et de torcher 3 les sauces, au milieu de grands éclats de voix. La certitude de la retraite enchantait tout ce monde, depuis que la dépêche du maréchal était partie. Dans huit jours, à Paris, on aurait enfin des lits propres.

Maurice, alors, tout d'un coup, sentit la terrible fatigue qui l'accablait: c'était certain, l'armée entière se repliait, et il n'avait plus qu'à dormir, en attendant le passage du 7° corps. Il retraversa la place, se retrouva chez le pharmacien Combette, où, comme dans un rêve, il mangea.

Puis, il lui sembla bien 4 qu'on lui pansait le pied, qu'on le montait 5 dans une chambre. Et ce fut la nuit noire, l'anéantissement. Il dormait, écrasé, sans un souffle. Mais, après un temps indéterminé, des heures ou des siècles, un frisson agita son sommeil, le souleva sur son séant, au milieu des ténèbres. Où était-il donc? quel était ce roulement continu de tonnerre qui l'avait réveillé? Tout de suite il se souvint, courut à la fenêtre, pour voir. En bas, dans

10

20

l'obscurité, sur cette place aux nuits si calmes d'ordinaire, c'était de l'artillerie qui défilait, un trot sans fin d'hommes, de chevaux et de canons, dont les petites maisons mortes tremblaient. Une inquiétude irraisonnée le saisit, devant ce brusque départ. Vivement il enfila son pantalon pour descendre. Mais Combette parut, un bougeoir à la main, gesticulant.

— Je vous ai aperçu, d'en bas, en revenant de la mairie.² Et je suis monté vous dire... Oui, tout est changé, une fois encore.

Et il continua longtemps, en phrases coupées, sans ordre, et le jeune homme finit par comprendre, muet, le cœur serré. Vers minuit, une dépêche du ministre de la guerre à l'empereur était arrivée. La dépêche exigeait la marche en avant, malgré tout, avec une fièvre de passion extraordinaire.

— L'empereur a fait appeler le maréchal, ajouta le pharmacien, et ils sont restés enfermés ensemble pendant près d'une heure... Cette fois, c'est bien fini, vous voilà en route pour la bataille.

Il s'arrêta. Puis, à demi voix, d'un air de curiosité songeuse:

— Hein! qu'ont-ils pu se dire? ... C'est drôle tout de même, de se replier à six heures du soir, devant la menace d'un danger, et d'aller à minuit tête baissée 3 dans ce dan- 25 ger, lorsque la situation reste identiquement la même!

Qu'avaient-ils pu se dire, en effet, cet empereur et ce maréchal? Le maréchal, peut-être, n'était qu'une âme bornée et obéissante de soldat, grande dans son abnégation. Et l'empereur, qui ne commandait plus, attendait le destin. 30 On leur demandait leur vie et la vie de l'armée: ils les donnaient. Ce fut la nuit du crime, la nuit abominable d'un

assassinat de nation: car l'armée dès lors se trouvait en détresse, cent mille hommes étaient envoyés au massacre.

Soudain, Maurice songea que, si la marche en avant était reprise, le 7<sup>e</sup> corps ne remonterait pas par le Chêne; et il 5 se vit en arrière, séparé de son régiment, ayant déserté son poste. Il voulut partir, partir a l'instant, espérant rencontrer encore le 106<sup>e</sup> sur la route du Chêne à Vouziers. Vainement le pharmacien tâcha de le retenir, et il allait se décider à le reconduire en personne dans son cabriolet, 10 battant la route au petit bonheur, quand son élève, Fernand, reparut. Ce fut ce grand garçon blême, l'air poltron, qui attela et qui emmena Maurice.

Il n'était pas quatre heures, une pluie diluvienne ruisselait du ciel d'encre, les lanternes de la voiture pâlissaient, éclairant à peine le chemin, au milieu de la vaste campagne noyée,² toute pleine de rumeurs immenses, qui, à chaque kilomètre, les faisaient s'arrêter, croyant au passage d'une armée. Enfin, du coteau d'en face, à un coude de la route Maurice venait d'apercevoir le 7° corps. Il sauta de voiture, et trouva tout de suite son régiment.

Jean, stupéfait, lui cria:

— Comment, c'est toi! Pourquoi donc? puisque nous allions te reprendre!

D'un geste, Maurice conta sa colère et sa peine.

- 25 Ah! oui . . . On ne remonte plus par là, c'est par làbas qu'on va, pour y crever 3 tous!
  - Bon! dit l'autre, tout pâle, après un silence. On se fera au moins casser la gueule ensemble.

Et, comme ils s'étaient quittés, les deux hommes se retrouvèrent, en s'embrassant. Sous la pluie battante qui continuait, le simple soldat rentra dans le rang, tandis que le caporal donnait l'exemple, ruisselant, sans une plainte.

Mais la nouvelle, maintenant, courait, certaine. On ne se repliait plus sur Paris, on marchait de nouveau vers la Meuse. Alors, parmi les soldats, il y eut un véritable désespoir. Jamais désordre ne fut plus grand, et jamais anxiété plus vive. Beaucoup voulaient s'asseoir sur leurs 5 sacs, dans la boue de ce plateau détrempé, et attendre la mort, sous la pluie. Ils ricanaient, ils insultaient les chefs : ah! de fameux chefs, sans cervelle, défaisant le soir ce qu'ils avaient fait le matin, flânant 2 quand l'ennemi n'était pas là, filant dès qu'il apparaissait! Une démoralisation 10 dernière achevait de faire de cette armée un troupeau sans ioi, sans discipline, qu'on menait à la boucherie, par les hasards de la route. Et comme le 106e enfin quittait le plateau, reprenant la marche scélérate 3 vers la Meuse, à l'inconnu, Maurice revit l'ombre de l'empereur, allant et 15 revenant d'un train morne, sur les petits rideaux de la vieille madame Desroches. Ah! cette armée de la désespérance, cette armée en perdition 4 qu'on envoyait à un écrasement certain, pour le salut d'une dynastie! Marche, marche, sans regarder en arrière, sous la pluie, dans la boue 20 à l'extermination!

Par la plaine nue, entre les larges plis de terrain,<sup>5</sup> ils avançaient en colonne, sur deux files, une à chaque bord, entre lesquelles circulaient les officiers. Silencieux, irrités, ils traînaient la jambe, avec la haine du fusil qui leur 25 meurtrissait l'épaule, du sac dont ils étaient écrasés, ayant cessé de croire à leurs chefs, se laissant envahir par une telle désespérance, qu'ils ne marchaient plus en avant que comme un bétail,<sup>6</sup> sous la fatalité du fouet.

Maurice, cependant, depuis quelques minutes, était très 30 intéressé. Sur la gauche, s'étageaient des vallonnements, et il venait de voir, d'un petit bois lointain, sortir un cava-

ŧο

lier. Presque aussitôt, un autre parut, puis un autre encore. Tous les trois restaient immobiles, pas plus gros que le poing, ayant des lignes précises et fines de joujoux. Il pensait que ce devait être un poste détaché de hussards, quelque reconnaissance qui revenait, lorsque des points brillants, aux épaules, sans doute les reflets d'epaulettes de cuivre, l'étonnèrent.

— Là-bas, regarde! dit-il en poussant le coude de Jean, qu'il avait à côté de lui. Des uhlans.

Le caporal écarquilla 2 les yeux.

— Ça!

C'étaient, en effet, des uhlans, les premiers Prussiens que le 106° apercevait. Depuis bientôt six semaines qu'il faisait campagne, non seulement il n'avait pas brûlé une cartouche,3 mais il en était encore à voir un ennemi. Le mot courut, toutes les têtes se tournèrent, au milieu d'une curiosité grandissante. Ils semblaient très bien, ces uhlans.

Mais, à gauche du petit bois, sur un plateau, tout un escadron se montra. Et, devant cette apparition menaçante, un arrêt se fit dans la colonne. Des ordres arrivèrent, le 106° alla prendre position derrière des arbres, au bord d'un ruisseau. Déjà, de l'artillerie rebroussait chemin au galop, s'établissait sur un mamelon. Puis, pendant près de deux heures, on demeura là, en bataille, on s'attarda, sans que rien de nouveau se produisît. A l'horizon, la masse de cavalerie ennemie restait immobile. Et, comprenant enfin qu'on perdait un temps précieux, on repartit. Si les Prussiens n'attaquaient point, ce devait être qu'ils n'avaient pas encore assez d'infanterie à leur disposition; de sorte que leurs démonstrations de cavalerie, à distance, ne pouvaient avoir d'autre but que d'attarder les corps en marche. De nouveau, on venait de

5

25

30

tomber dans le piège. Et, en effet, à partir de ce moment, le 106° vit sans cesse les uhlans, sur sa gauche, à chaque accident <sup>1</sup> de terrain; ils le suivaient, le surveillaient, disparaissaient derrière une ferme pour reparaître à la corne d'un bois.

Peu à peu, les soldats s'énervaient de se voir ainsi envelopper à distance, comme dans les mailles d'un filet invisible.

Mais on marchait, on marchait toujours, péniblement, d'un pas déjà alourdi qui se fatiguait vite. Dans le malaise 10 de cette étape, on sentait de partout l'ennemi approcher, de même qu'on sent monter l'orage, avant qu'il se montre au-dessus de l'horizon. A chaque instant, depuis Oches, le 106e, qui se trouvait maintenant à l'arrière-garde, s'attendait à être attaqué; car l'ennemi suivait la colonne pas à 15 pas, la surveillant, guettant sans doute la minute favorable pour la prendre en queue. Et comme l'arrière-garde quittait Raucourt, les Allemands, à l'autre bout, y entraient, et deux de leurs batteries, tout de suite installés, à gauche, sur les hauteurs, tirèrent.

La nuit venait, quand le 106° traversa Angecourt. Enfin, des hauteurs de Remilly, on aperçut, dans les brumes du soir, un ruban d'argent pâle, parmi le déroulement immense des prés et des terrès. C'était la Meuse, cette Meuse si désirée, où il semblait que serait la victoire.

Et Maurice, le bras tendu vers de petites lumières lointaines qui s'allumaient gaiement dans les verdures, au fond de cette vallée féconde, d'un charme délicieux sous la douceur du crépuscule, dit à Jean, avec le soulagement joyeux d'un homme qui retrouve un pays aimé:

- Tiens! regarde là-bas... Voilà Sedan!

Dans Remilly, une effrayante confusion d'hommes, de chevaux et de voitures, encombrait la rue en pente, dont les lacets descendent à la Meuse, où le génie avait, le matin, jeté un pont de bateaux. On disait qu'il y avait 5 encore là une brigade du 1er corps, un convoi de munitions, sans compter les quatre régiments de cuirassiers de la division Bonnemain. Et, derrière, arrivait tout le 7e corps, trente et quelques 2 mille hommes, croyant avoir l'ennemi sur les talons, ayant la hâte fébrile de se mettre à l'abri, sur l'autre rive. Et, de nouveau, l'attente commença, pleine de révolte et d'angoisse. Mais vers deux heures du matin, un aide de camp du maréchal de Mac-Mahon était venu dire au général Douay que toute l'armée avait l'ordre de se replier sur Sedan, sans perdre une minute. A ce moment, 15 le général, qui veillait près du pont de bateaux, se désespérait de voir que sa troisième division avait seule passé le fleuve. Le jour allait naître, on pouvait être attaqué d'un instant à l'autre. Aussi fit-il avertir tous les chefs placés sous ses ordres de gagner Sedan, chacun pour son compte, 20 par les routes les plus directes.

Le petit jour parut, comme la compagnie Beaudoin traversait Pont-Maugis, et lorsqu'on eut enfin atteint la porte de Torcy, il fallut parlementer, supplier et se fâcher, presque faire le siège de la place, pour obtenir du gouverneur qu'il baissât le pont-levis.<sup>3</sup> Il était cinq heures. Le 7<sup>e</sup> corps entra dans Sedan, ivre de fatigue, de faim et de froid.

Dans la bousculade, au bout de la chaussée de Wadelincourt, place de Torcy, Jean fut séparé de Maurice. Il ne se rappelait même pas le nom du beau-frère de Maurice, il savait seulement que sa sœur s'appelait Henriette. Où aller? qui demander? Il s'entêtait à chercher un lit. De

l'autre côté de la place, à une des fenêtres de l'hôtel de la Croix d'Or, il avait aperçu le général Bourgain-Desfeuilles, déjà en manches de chemise, tout prêt à se fourrer entre de fins draps blancs. A quoi bon faire du zèle, pâtir davantage? Et il eut une soudaine joie, un nom avait jailli de sa mémoire, celui du fabricant de drap, chez qui était employé le beau-frère de Maurice: M. Delaherche, oui! c'était bien ça. Il arrêta un vieil homme qui passait.

- Monsieur Delaherche?
- Rue Maqua, presque au coin de la rue au Beurre, une 10 grande belle maison, avec des sculptures. 1

Tout de suite, il enfila la Grande-Rue, se perdit de nouveau dans le tumulte grandissant de la ville, finit par s'adresser à un petit garçon qui le conduisit rue Maqua.

Les Weiss habitaient rue des Voyards; mais la maison, 13 qui appartenait à Delaherche, communiquait avec la bâtisse monumentale de la rue Maqua. Weiss, occupant tout le troisième étage, s'y trouvait à l'aise, à proximité de son bureau, pouvant y descendre en pantoufles, sans sortir. Il était un homme heureux, depuis qu'il avait épousé Henri- 20 ette, si longtemps désirée, lorsqu'il l'avait connue au Chêne, chez son père le percepteur, ménagère 2 à six ans, remplaçant la mère morte. Maintenant, la fortune leur souriait, et Delaherche avait parlé d'associer Weiss à sa maison.

— Madame Weiss, cria la domestique, voilà un soldat 25 qui vous demande.

Il y eut un léger rire de contentement, et la voix douce répondit :

- Bon! bon! je sais qui c'est.

Puis, comme le caporal, gêné, étouffé,<sup>3</sup> s'arrêtait sur le 30 seuil.

- Entrez, monsieur Jean . . . Voici deux heures que

Maurice est là et que nous vous attendons, oh! avec bien de l'impatience!

Il balbutiait, ne trouvant pas même un remerciement, dans son émotion d'être si fraternellement reçu. D'ailleurs, 5 ses paupières se fermaient, il ne l'apercevait qu'à travers le sommeil invincible dont il était pris, une sorte de brume où elle flottait, vague, détachée de terre. Il lui sembla bien qu'elle touchait sa main, qu'il sentait la sienne, petite et ferme, d'une loyauté de vieil ami.

Et, à partir de ce moment, Jean perdit la conscience nette des choses. On était dans la salle à manger, il y avait du pain et de la viande sur la table; mais il n'aurait pas eu la force de porter les morceaux à sa bouche. Un homme était là, assis sur une chaise. Puis, il reconnut Weiss, qu'il avait vu à Mulhouse. Mais il ne comprenait pas ce que l'homme disait, d'un air de chagrin, avec des gestes ralentis. Dans un lit de sangle, d'essé devant le poêle, Maurice dormait déjà, la face immobile, l'air mort. Et Henriette s'empressait autour d'un divan, sur lequel on avait jeté un matelas; elle apportait un traversin, un oreiller, des couvertures; elle mettait, les mains promptes et savantes, des draps blancs, d'admirables draps blancs, d'un blanc de neige.

Ah! ces draps blancs, ces draps si ardemment convoités,

Jean ne voyait plus qu'eux! Il ne s'était pas déshabillé, il
n'avait pas couché dans un lit depuis six semaines. Dès
qu'on l'eut laissé seul, il fut tout de suite pieds nus, en chemise, il se coucha, se contenta, avec un grognement 3 de
bête heureuse. Des heures, des années coulèrent. Jean
et Maurice n'étaient plus, sans un rêve, sans la conscience
du petit battement de leurs veines. Dix ans ou dix minutes, le temps avait cessé de compter; et c'était comme

IO

la revanche du corps surmené, se satisfaisant dans la mort de tout leur être. Brusquement, secoués du même sursaut, tous deux s'éveillèrent.

- Fichtre! bégaya Jean, faut pourtant se lever et rejoindre le régiment avant midi.

Il sauta sur le carreau <sup>1</sup> avec un léger cri de douleur, il s'habilla.

— Avant midi, répéta Weiss. Vous savez qu'il est sept heures du soir et que vous dormez depuis douze heures environ.

Sept heures, bon Dieu! Ce fut un effarement. Jean, déjà tout vêtu, voulait courir, tandis que Maurice, encore au lit, se lamentait de ne pouvoir plus remuer les jambes. Comment retrouver les camarades? l'armée n'avait-elle pas filé? Et tous deux se fâchaient, on n'aurait pas dû les laisser 15 dormir si longtemps. Mais Weiss eut un geste de désespérance.

— Pour ce qu'on a fait, mon Dieu! vous avez aussi bien fait de rester couchés.

Il avait pris la main de Jean, il l'amenait devant la 20 fenêtre.

— Regardez là-bas, sur la crête des coteaux. Vous ne voyez pas, là-bas, le long des sommets, ces lignes noires en marche, ces fourmis noires qui défilent?

Jean écarquillait les yeux, tandis que Maurice, à genoux 25 sur son lit, tendait le cou.

- Ah! oui, crièrent-ils ensemble. En voici une ligne, en voici une autre, une autre! Il y en a partout.
- Eh bien! reprit Weiss, ce sont les Prussiens... Depuis ce matin, je les regarde, et il en passe, il en passe toujours! 30 Ah! je vous promets que, si nos soldats les attendent, eux 2 se dépêchent d'arriver!... Et tous les habitants de la ville

les ont vus comme moi, il n'y a vraiment que les généraux qui ont les yeux bouchés. J'ai causé tout à l'heure avec un général, il a haussé les épaules, il m'a dit que le maréchal de Mac-Mahon était absolument convaincu d'avoir à peine soixante-dix mille hommes devant lui. Dieu veuille qu'il soit bien renseigné!... Mais, regardez-les donc! la terre en est couverte, elles viennent, elles viennent, les fourmis noires! Partons, je vais vous conduire. J'ai appris tout à l'heure où campait le 106°.

- Alors, il dit à sa femme qu'il ne rentrerait pas, qu'il irait coucher à Bazeilles. Il venait d'acheter là une petite maison, qu'il achevait justement d'installer, pour l'habiter jusqu'aux froids. Elle se trouvait voisine d'une teinturerie, appartenant à M. Delaherche. Et il se montrait inquiet des provisions qu'il avait déjà mises à la cave, un tonneau de vin, deux sacs de pommes de terre, certain, disait-il, que des maraudeurs pilleraient la maison si elle restait vide, tandis qu'il la préserverait sans doute en l'occupant cette nuit-là. Sa femme, pendant qu'il parlait, le regardait fixement.
  - Sois tranquille, ajouta-t-il avec un sourire, je n'ai pas d'autre idée que de veiller sur nos quatre meubles. Et je te promets, si le village est attaqué, s'il y a un danger quelconque, de revenir tout de suite.
- 25 Va, dit-elle. Mais reviens, ou je vais te chercher. En bas,<sup>2</sup> ils retombèrent dans le Sedan assombri du matin. Le gros bruit de la Meuse continuait, une plainte d'infinie tristesse semblait avoir passé dans l'ombre croissante.
- 30 Adieu! dit Maurice, en embrassant son beau-frère.
  - Non, non! au revoir, que diable! s'écria gaiement le fabricant.

De plus en plus, la nuit s'épaississait, les grandes vapeurs, montées du fleuve, l'obscurcissaient toute d'un morne brouillard. Il était neuf heures, Jean dormait, et Maurice resta seul. Du camp immense, noyé de ténèbres, il n'entendait s'exhaler que cette grosse haleine du sommeil, un souffle enorme et doux. Et tout dormait, la lente palpitation venait des premières aux dernières tentes, du fond vague de l'ombre, à plus d'une lieue. Puis, au delà, c'était un autre inconnu, dont les bruits lui parvenaient aussi par moments, si lointains, si légers, qu'il aurait pu croire à un simple 10 bourdonnement de ses oreilles: galop perdu de cavalerie, roulement affaibli de canons, surtout marche pesante d'hommes, le défilé sur les hauteurs de la noire fourmilière humaine, cet envahissement, cet enveloppement que la nuit elle-même n'avait pu arrêter. Et, là-bas, n'étaient-ce pas 15 encore des feux brusques qui s'éteignaient, des voix éparses jetant des cris, toute une angoisse grandissant, emplissant cette nuit dernière, dans l'attente épouvantée du jour?

## IV

A Bazeilles, dans la petite chambre noire, un brusque ébranlement fit sauter Weiss de son lit. Il écouta, c'était le 20 canon. D'une main tâtonnante, il dut allumer la bougie, pour regarder l'heure à sa montre : quatre heures, le jour naissait à peine. Vivement, il prit son binocle, enfila d'un coup d'œil la grande rue, la route de Douzy qui traverse le village; mais une sorte de poussière épaisse l'emplissait, on ne 25 distinguait rien. Alors, il passa dans l'autre chambre, dont la fenêtre ouvrait sur les prés, vers la Meuse; et, là, il comprit que des vapeurs matinales montaient du fleuve, noyant l'horizon. Le canon tonnait plus fort, là-bas, derrière ce

voile, de l'autre côté de l'eau. Tout d'un coup, une batterie française répondit, si voisine et d'un tel fracas, que les murs de la petite maison tremblèrent.

La maison des Weiss se trouvait vers le milieu de Ba5 zeilles, à droite, avant d'arriver à la place de l'Église. La
façade, un peu en retrait, donnait sur la route, un seul étage
de trois fenêtres, surmonté d'un grenier; mais, derrière,
il y avait un jardin assez vaste, dont la pente descendait
vers les prairies, et d'où l'on découvrait l'immense panorama
10 des coteaux, depuis Remilly jusqu'à Frénois. Et Weiss,
dans sa ferveur de nouveau propriétaire, ne s'était guère
couché que vers deux heures du matin, après avoir enfoui
dans sa cave toutes les provisions et s'être ingénié à protéger les meubles autant que possible contre les balles, en
15 garnissant les fenêtres de matelas. Une colère montait en
lui, à l'idée que les Prussiens pouvaient venir saccager cette
maison si désirée, si difficilement acquise et dont il avait
encore joui si peu.

Mais une voix l'appelait, sur la route.

- Dites donc, Weiss, vous entendez?

En bas, il trouva Delaherche, qui avait voulu également coucher à sa teinturerie, un grand bâtiment de briques, dont le mur était mitoyen.<sup>2</sup> Du reste, tous les ouvriers avaient fui à travers bois, gagnant la Belgique; et il ne restait là, 25 comme gardienne, que la concierge, la veuve d'un maçon, nommée Françoise Quittard. Encore, tremblante, éperdue, aurait-elle filé avec les autres, si elle n'avait pas eu son garçon, le petit Auguste, un gamin de dix ans, si malade d'une fièvre typhoïde, qu'il n'était pas transportable.

o — Dites donc, répéta Delaherche, vous entendez, ça commence bien... Il serait sage de rentrer tout de suite à Sedan.

Weiss avait formellement promis à sa femme de quitter Bazeilles au premier danger sérieux, et il était alors très résolu à tenir sa promesse. Mais ce n'était encore là qu'un combat d'artillerie, à grande portée <sup>1</sup> et un peu au hasard, dans les brumes du petit jour.

— Attendons, que diable! répondit-il. Rien ne presse. D'ailleurs, la curiosité de Delaherche était si vive, si agitée, qu'il en devenait brave. Lui, n'avait pas fermé l'œil, très intéressé par les préparatifs de défense. Prévenu qu'il serait attaqué dès l'aube, le général Lebrun, qui commandait 10 le 12e corps, venait d'employer la nuit à se retrancher dans Bazeilles, dont il avait l'ordre d'empêcher à tout prix l'occupation. Des barricades barraient la route et les rues; des garnisons de quelques hommes occupaient toutes les maisons; chaque ruelle, chaque jardin se trouvait transformé en 15 forteresse. Et, dès trois heures, dans la nuit d'encre, les troupes, éveillées sans bruit, étaient à leurs postes de combat, les chassepots fraîchement graissés, les cartouchières emplies des quatre-vingt-dix cartouches réglementaires. Aussi, le premier coup de canon de l'ennemi n'avait- 20 il surpris personne, et les batteries françaises, établies en arrière, entre Balan et Bazeilles, s'étaient-elles mises aussitôt à répondre, pour faire acte de présence,2 car elles tiraient simplement au jugé,3 dans le brouillard.

— Vous savez, reprit Delaherche, que la teinturerie sera 25 vigoureusement défendue. . . J'ai toute une section. Venez donc voir.

On avait, en effet, posté là quarante et quelques soldats de l'infanterie de marine, à la tête desquels était un lieutenant, un grand garçon blond, fort jeune, l'air énergique et 30 têtu. Déjà, ses hommes avaient pris possession du bâtiment, les uns pratiquant des meurtrières 4 dans les volets du

premier étage, sur la rue, les autres crénelant <sup>1</sup> le mur bas de la cour, qui dominait les prairies, par derrière.

Et ce fut au milieu de cette cour que Delaherche et Weiss trouvèrent le lieutenant, regardant, s'efforçant de voir 5 au loin, dans la brume matinale.

— Le fichu brouillard! murmura-t-il. On ne va pas pouvoir se battre à tâtons.<sup>2</sup>

Puis, après un silence, sans transition apparente :

- Quel jour 3 sommes-nous donc, aujourd'hui?
- 10 Jeudi, répondit Weiss.
  - Jeudi, c'est vrai . . . Le diable m'emporte! on vit sans savoir, comme si le monde n'existait plus!

Mais, à ce moment, dans le grondement du canon qui ne cessait pas, éclata une vive fusillade, au bord des prairies 15 mêmes, à cinq ou six cents mètres. Et il y eut comme un coup de théâtre 4: le soleil se levait, les vapeurs de la Meuse s'envolèrent en lambeaux de fine mousseline, le ciel bleu apparut, se dégagea, d'une limpidité sans tache. C'était l'exquise matinée d'une admirable journée d'été.

20 — Ah! cria Delaherche, ils passent le pont du chemin de fer. Les voyez-vous qui cherchent à gagner, le long de la ligne... Mais c'est stupide, de ne pas avoir fait sauter 5 le pont!

Le lieutenant eut un geste de muette colère. Les four-25 neaux <sup>6</sup> de mine étaient chargés, raconta-t-il; seulement, la veille, après s'être battu quatre heures pour reprendre le pont, on avait oublié d'y mettre le feu.

-- C'est notre chance, dit-il de sa voix brève.

Weiss regardait, essayait de se rendre compte. Les 30 Français occupaient, dans Bazeilles, une position très forte. Bâti aux deux bords de la route de Douzy, le village dominait la plaine; et il n'y avait, pour s'y rendre, que cette

route, tournant à gauche, passant devant le château, tandis qu'une autre, à droite, qui conduisait au pont du chemin de fer, bifurquait à la place de l'Église. Les Allemands devaient donc traverser les prairies, les terres de labour, dont les vastes espaces découverts bordaient la Meuse et la 5 ligne ferrée. Leur prudence habituelle étant bien connue, il semblait peu probable que la véritable attaque se produisît de ce côté. Cependant, des masses profondes arrivaient toujours par le pont, malgré le massacre que des mitrailleuses, installées à l'entrée de Bazeilles, faisaient dans les 10 rangs; et, tout de suite, ceux qui avaient passé, se jetaient en tirailleurs parmi les quelques saules, des colonnes se reformaient et s'avançaient. C'était de là que partait la fusillade croissante.

— Tiens! fit remarquer Weiss, ce sont des Bavarois.<sup>3</sup> Je 15 distingue parfaitement leurs casques à chenille.<sup>4</sup>

Mais il crut comprendre que d'autres colonnes, à demi cachées derrière la ligne du chemin de fer, filaient vers leur droite, en tâchant de gagner les arbres lointains, de façon à se rabattre ensuite sur Bazeilles par un mouvement oblique. 20 Si elles réussissaient de la sorte à s'abriter dans le parc de Montivilliers, le village pouvait être pris. Il en eut la rapide et vague sensation. Puis, comme l'attaque de front s'aggravait, elle s'effaça.

Brusquement, il s'était tourné vers les hauteurs de Floing, 25 qu'on apercevait, au nord, par-dessus la ville de Sedan. Une batterie venait d'y ouvrir le feu, des fumées montaient dans le clair soleil, tandis que les détonations arrivaient très nettes. Il pouvait être cinq heures.

— Allons, murmura-t-il, la danse va être complète.<sup>5</sup> 30 Le lieutenant d'infanterie de marine, qui regardait lui aussi, eut un geste d'absolue certitude, en disant:

- Oh! Bazeilles est le point important. C'est ici que le sort de la bataille se décidera.
  - Croyez-vous? s'écria Weiss.
- Il n'y a pas à en douter. C'est à coup sûr l'idée du 5 maréchal, qui est venu, cette nuit, nous dire de nous faire tuer jusqu'au dernier, plutôt que de laisser occuper le village.

Weiss hocha la tête, jeta un regard autour de l'horizon; puis, d'une voix hésitante, comme se parlant à lui-même:

— Eh bien! non, eh bien! non, ce n'est pas ça . . . J'ai ro peur d'autre chose, oui! je n'ose pas dire au juste . . .

Et il se tut. Il avait simplement ouvert les bras très grands, pareils aux branches d'un étau ; et, tourné vers le nord, il rejoignait les mains, comme si les mâchoires de l'étau se fussent tout d'un coup resserrées.

15 Depuis la veille, c'était sa crainte, à lui 2 qui connaissait le pays et qui s'était rendu compte de la marche des deux armées. A cette heure encore, maintenant que la vaste plaine s'élargissait dans la radieuse lumière, ses regards se reportaient sur les coteaux de la rive gauche, où, durant 20 tout un jour et toute une nuit, avait défilé un si noir fourmillement 3 de troupes allemandes. Du haut de Remilly, une batterie tirait. Une autre, dont on commençait à recevoir les obus, avait pris position à Pont-Maugis, au bord du fleuve. Il doubla son binocle, appliqua l'un des verres sur l'autre, 25 pour mieux fouiller les pentes boisées; mais il ne voyait que les petites fumées 4 pâles des pièces, dont les hauteurs, de minute en minute, se couronnaient : où donc se massait à présent le flot d'hommes qui avait coulé là-bas? Au-dessus de Noyers et de Frénois, sur la Marfée, il finit seulement 30 par distinguer, à l'angle d'un bois de pins, un groupe d'uniformes et de chevaux, des officiers sans doute, quelque étatmajor. Et la boucle de la Meuse était plus loin, barrant l'ouest, et il n'y avait, de ce côté, d'autre voie de retraite sur Mézières qu'une étroite route, qui suivait le défilé de Saint-Albert, entre le fleuve et la forêt des Ardennes. Aussi, la veille, avait-il osé parler de cette ligne unique de retraite à un général, rencontré par hasard dans un chemin 5 creux de la vallée de Givonne, et qu'il avait su ensuite être le général Ducrot, commandant le 1er corps. l'armée ne se retirait pas tout de suite par cette route, si elle attendait que les Prussiens vinssent lui couper le passage, après avoir traversé la Meuse à Donchery, elle 10 allait sûrement être immobilisée, acculée à la frontière. Déjà, le soir, il n'était plus temps, on affirmait que des uhlans occupaient le pont, un pont encore qu'on n'avait pas fait sauter, faute, cette fois, d'avoir songé à apporter de la poudre. Et, désespérément, Weiss se disait que le flot 15 d'hommes, le fourmillement noir devait être dans la plaine de Donchery, en marche vers le défilé de Saint-Albert, lançant son avant-garde sur Saint-Menges et sur Floing, où il avait conduit la veille Jean et Maurice. Dans l'éclatant soleil, le clocher de Floing lui apparaissait très loin, comme 20 une fine aiguille blanche.

Puis, à l'est, il y avait l'autre branche de l'étau. S'il apercevait, au nord, du plateau d'Illy à celui de Floing, la ligne de bataille du 7° corps, mal soutenu par le 5°, qu'on avait placé en réserve sous les remparts, il lui était impossible de 25 savoir ce qui se passait à l'est, le long de la vallée de la Givonne, où le 1er corps se trouvait rangé, du bois de la Garenne au village de Daigny. Mais le canon tonnait aussi de ce côté, la lutte devait être engagée dans le bois Chevalier, en avant du village. Et son inquiétude venait 30 de ce que des paysans avaient signalé, dès la veille, l'arrivée des Prussiens à Francheval; de sorte que le mouvement

qui se produisait à l'ouest, par Donchery, avait lieu également à l'est, par Francheval, et que les mâchoires de l'étau réussiraient à se rejoindre, là-bas, au nord, au calvaire d'Illy, si la double marche d'enveloppement n'était pas arrêtée. Il ne savait rien en science militaire, il n'avait que son bon sens, et il tremblait, à voir cet immense triangle dont la Meuse faisait un des côtés, et dont les deux autres étaient représentés, au nord, par le 7° corps, à l'est, par le 1°, tandis que le 12°, au sud, à Bazeilles, occupait l'angle extrême, tous les trois se tournant le dos, attendant on ne savait pourquoi ni comment un ennemi qui arrivait de toutes parts. Au milieu, comme au fond d'une basse-fosse, la ville de Sedan était là, armée de canons hors d'usage, sans munitions et sans vivres.

— Comprenez donc, disait Weiss, en répétant son geste, ses deux bras élargis et ses deux mains rejointes, ça va être comme ça, si vos généraux n'y prennent pas garde... On vous amuse à Bazeilles...

Mais il s'expliquait mal, confusément, et le lieutenant, qui 20 ne connaissait pas le pays, ne pouvait le comprendre. Aussi haussait-il les épaules, pris d'impatience, plein de dédain pour ce bourgeois en paletot et en lunettes, qui voulait en savoir plus long 2 que le maréchal. Irrité de l'entendre redire que l'attaque de Bazeilles n'avait peut-être d'autre but 25 que de faire une diversion et de cacher le plan véritable, il finit par s'écrier:

— Fichez-nous la paix!... Nous allons les flanquer 3 à la Meuse, vos Bavarois, et ils verront comment on nous amuse!

Depuis un instant, les tirailleurs 4 ennemis semblaient 30 s'être rapprochés, des balles arrivaient, avec un bruit mat, dans les briques de la teinturerie; et, abrités derrière le petit mur de la cour, les soldats maintenant ripostaient. C'était,

5

15

à chaque seconde, une détonation de chassepot, sèche et claire.

Les flanquer à la Meuse, oui, sans doute! murmura Weiss, et leur passer sur le ventre pour reprendre le chemin de Carignan, ce serait très bien!

Puis, s'adressant à Delaherche, qui s'était caché derrière la pompe, afin d'éviter les balles:

- N'importe, le vrai plan était de filer hier soir sur Mézières; et, à leur place, j'aimerais mieux être là-bas... Enfin, il faut se battre, puisque, désormais, la retraite est impossible.
- Venez-vous? demanda Delaherche, qui, malgré son ardente curiosité, commençait à blêmir. Si nous tardons encore, nous ne pourrons plus rentrer à Sedan.

- Oui, une minute, et je vous suis.

Malgré le danger, il se haussait, il s'entêtait à vouloir se rendre compte. Sur la droite, les prairies inondées par ordre du gouverneur, le vaste lac qui s'étendait de Torcy à Balan, protégeait la ville: une nappe immobile, d'un bleu délicat au soleil matinal. Mais l'eau cessait à l'entrée de 20 Bazeilles, et les Bavarois s'étaient en effet avancés, au travers des herbes, profitant des moindres fossés, des moindres arbres. Ils pouvaient être à cinq cents mètres; et ce qui le frappait, c'était la lenteur de leurs mouvements, la patience avec laquelle ils gagnaient du terrain, en s'exposant le moins 25 possible. D'ailleurs, une puissante artillerie les soutenait, l'air frais et pur s'emplissait de sifflements d'obus. Il leva les yeux, il vit que la batterie de Pont-Maugis n'etait pas la seule à tirer sur Bazeilles: deux autres, installées à mi-côte du Liry, avaient ouvert leur feu, battant le village, balayant 30 même au delà les terrains nus de la Moncelle, où étaient les réserves du 12e corps, et jusqu'aux pentes boisées de Daigny,

qu'une division du 1 er corps occupait. Toutes les crêtes de la rive gauche, du reste, s'enflammaient. Les canons semblaient pousser du sol, c'était comme une ceinture sans cesse allongée: une batterie à Noyers qui tirait sur Balan, une batterie à Wadelincourt qui tirait sur Sedan, une batterie à Frénois, en dessous de la Marfée, une formidable batterie, dont les obus passaient par-dessus la ville, pour aller éclater parmi les troupes du 7° corps, sur le plateau de Floing. Ces coteaux qu'il aimait, cette suite de mamelons qu'il avait tou10 jours crus là pour le plaisir de la vue, fermant au loin la vallée d'une verdure si gaie, Weiss ne les regardait plus qu'avec une angoisse terrifiée, devenus tout d'un coup l'effrayante et gigantesque forteresse, en train d'écraser les inutiles fortifications de Sedan.

Une légère chute de plâtras lui fit lever la tête. C'était une balle qui venait d'écorner sa maison, dont il apercevait la façade, par-dessus le mur mitoyen. Il en fut très contrarié, il gronda:

- Est-ce qu'ils vont me la démolir, ces brigands!
- Mais, derrière lui, un autre petit bruit mou l'étonna. Et, comme il se retournait, il vit un soldat, frappé en plein cœur, qui tombait sur le dos. Les jambes eurent une courte convulsion, la face resta jeune et tranquille, foudroyée. C'était le premier mort, et il fut surtout bouleversé par le fracas du 25 chassepot, rebondissant sur le pavé de la cour.
  - Ah! non, je file, moi! bégaya Delaherche. Si vous ne venez pas, je file tout seul.

Le lieutenant, qu'ils énervaient,2 intervint.

— Certainement, messieurs, vous feriez mieux de vous en 30 aller. . . Nous pouvons être attaqués d'un moment à l'autre.

Alors, après avoir jeté un regard vers les prés, où les Bavarois gagnaient du terrain, Weiss se décida à suivre Dela-

25

30

herche. Mais, de l'autre côté, dans la rue, il voulut fermer sa maison à double tour, i et il rejoignait enfin son compagnon, lorsqu'un nouveau spectacle les immobilisa tous les deux.

Au bout de la route, à trois cent mètres environ, la place 5 de l'Eglise était en ce moment attaquée par une forte colonne bavaroise, qui débouchait du chemin de Douzv. Le régiment d'infanterie de marine chargé de défendre la place parut un instant ralentir le feu, comme pour la laisser s'avancer. Puis, tout d'un coup, quand elle fut massée bien en 10 face, il y eut une manœuvre extraordinaire et imprévue : les soldats s'étaient rejetés aux deux bords de la route, beaucoup se couchaient par terre; et, dans le brusque espace qui s'ouvrait ainsi, les mitrailleuses, mises en batterie à l'autre bout, vomirent une grêle de balles. La colonne ennemie 15 en fut comme balayée. Les soldats s'étaient relevés d'un bond, couraient à la baïonnette sur les Bavarois épars, achevaient de les pousser et de les culbuter. Deux fois, la manœuvre recommença, avec le même succès. A l'angle d'une ruelle, dans une petite maison, trois femmes étaient 20 restées; et, tranquillement, à une des fenêtres, elles riaient, elles applaudissaient, l'air amusé d'être au spectacle.2

— Ah! fichtre! dit soudain Weiss, j'ai oublié de fermer la porte de la cave et de prendre la clef. . . Attendez-moi, j'en ai pour <sup>3</sup> une minute.

Cette première attaque semblait repoussée, et Delaherche, que l'envie de voir reprenait, avait moins de hâte. Il était debout devant la teinturerie, il causait avec la concierge, sortie un instant sur le seuil de la pièce qu'elle occupait, au rez-de-chaussée.

— Ma pauvre Françoise, vous devriez venir avec nous. Une femme seule, c'est terrible, au milieu de ces abominations!

Elle leva ses bras tremblants.

- Ah! monsieur, bien sûr que j'aurais filé, sans la maladie de mon petit Auguste... Entrez donc, monsieur, vous le verrez.
- Il n'entra pas, mais il allongea le cou et il hocha la tête, en apercevant le gamin <sup>1</sup> dans un lit très blanc, la face empourprée de fièvre, et qui regardait fixement sa mère de ses yeux de flamme.
- Eh bien! mais, reprit-il, pourquoi ne l'emportez-vous 10 pas? Je vous installerai à Sedan. . . Enveloppez-le dans une couverture chaude et venez avec nous.
- Oh! non, monsieur, ce n'est pas possible. Le médecin a bien dit que je le tuerais... Si encore son pauvre père était en vie! Mais nous ne sommes plus que tous les deux, 15 il faut que nous nous conservions l'un pour l'autre... Et puis, ces Prussiens, ils ne vont peut-être pas faire du mal à une femme seule et à un enfant malade.

Weiss, à cet instant, reparut, satisfait d'avoir tout barricadé chez lui.

20 — Là, pour entrer, il faudra casser tout . . . Maintenant, en route! et ça ne va guère être commode, filons contre les maisons, si nous voulons ne rien attraper.

En effet, l'ennemi devait préparer une nouvelle attaque, car la fusillade redoublait et le sifflement des obus ne ces-25 sait plus. Deux déjà étaient tombés sur la route, à une centaine de mètres; un autre venait de s'enfoncer dans la terre molle du jardin voisin, sans éclater.

— Ah! dites donc, Françoise, reprit-il, je veux l'embrasser, votre petit Auguste . . . Mais il n'est pas si mal que ça, 30 encore une couple de jours, et il sera hors de danger . . . Ayez bon courage, surtout rentrez vite, ne montrez plus votre nez. Les deux hommes, enfin, partaient.

- Au revoir, Françoise.
- Au revoir, messieurs.

Et, à cette seconde même, il y eut un épouvantable fracas. C'était un obus qui, après avoir démoli une cheminée 5 de la maison de Weiss, tombait sur le trottoir, où il éclata avec une telle détonation, que toutes les vitres voisines furent brisées. Une poussière épaisse, une fumée lourde empêchèrent d'abord de voir. Puis, la façade reparut, éventrée; et, là, sur le seuil, Françoise était jetée en travers, 10 morte, les reins cassés, la tête broyée, une loque humaine, toute rouge, affreuse.

Weiss, furieusement, accourut. Il bégayait, il ne trouvait plus que des jurons.

-Nom de Dieu! nom de Dieu!

15

Oui, elle était bien morte. Il s'était baissé, il lui tâtait les mains; et, en se relevant, il rencontra le visage empourpré du petit Auguste, qui avait soulevé la tête pour regarder sa mère. Il ne disait rien, il ne pleurait pas, il avait seulement ses grands yeux de fièvre élargis démesurément, de-20 vant cet effroyable corps qu'il ne reconnaissait plus.

— Nom de Dieu! put enfin crier Weiss, les voilà maintenant qui tuent les femmes!

Il s'était remis debout, il montrait le poing aux Bavarois, dont les casques commençaient à reparaître, du côté de 25 l'église. Et la vue du toit de sa maison à moitié crevé par la chute de la cheminée, acheva de le jeter dans une exaspération folle.

— Sales bougres <sup>2</sup>! vous tuez les femmes et vous démolissez ma maison!... Non, non! ce n'est pas possible, je 30 ne peux pas m'en aller comme ça, je reste!

Il s'élança, revint d'un bond, avec le chassepot et les

cartouches du soldat mort. Pour les grandes occasions, lorsqu'il voulait voir très clair, il avait toujours sur lui une paire de lunettes, qu'il ne portait pas d'habitude, par une gêne ' coquette et touchante, à l'égard de 2 sa jeune femme. D'une main prompte, il arracha le binocle, le remplaça par les lunettes; et ce gros bourgeois en paletot, à la bonne face ronde que la colère transfigurait, presque comique et superbe d'héroïsme, se mit à faire le coup de feu, tirant dans le tas des Bavarois, au fond de la rue. Il avait ça to dans le sang, disait-il, ça le démangeait d'en descendre quelques-uns,3 depuis les récits de 1814, dont on avait bercé son enfance, là-bas, en Alsace.

— Ah! sales bougres, sales bougres!

Et il tirait toujours, si rapidement, que le canon de son 15 chassepot finissait par lui brûler les doigts.

L'attaque s'annonçait terrible. Du côté des prairies, la fusillade avait cessé. Maîtres d'un ruisseau étroit, bordé de peupliers et de saules, les Bavarois s'apprêtaient à donner l'assaut aux maisons qui défendaient la place de l'Église; 20 et leurs tirailleurs s'étaient prudemment repliés, le soleil seul dormait en nappe d'or sur le déroulement immense des herbes, que tachaient quelques masses noires, les corps des soldats tués. Aussi le lieutenant venait-il de quitter la cour de la teinturerie, en y laissant une sentinelle, compre-25 nant que, désormais, le danger allait être du côté de la rue. Vivement, il rangea ses hommes le long du trottoir, avec l'ordre, si l'ennemi s'emparait de la place, de se barricader au premier étage du bâtiment, et de s'y défendre, jusqu'à la dernière cartouche. Couchés par terre, abrités derrière 30 les bornes,4 profitant des moindres saillies, les hommes tiraient à volonté; et c'était, le long de cette large voie, ensoleillée et déserte, un ouragan de plomb, des rayures ! de

fumée, comme une averse de grêle chassée par un grand vent. On vit une jeune fille traverser la chaussée d'une course éperdue, sans être atteinte. Puis, un vieillard, un paysan vêtu d'une blouse, qui s'obstinait à faire rentrer son cheval à l'écurie, reçut une balle en plein front, et d'un tel 5 choc, qu'il en fut projeté au milieu de la route. La toiture de l'église venait d'être défoncée par la chute d'un obus. Deux autres avaient incendié des maisons, qui flambaient dans la lumière vive, avec des craquements de charpente. Et cette misérable Françoise broyée près de son enfant 10 malade, ce paysan avec une balle dans le crâne, ces démolitions et ces incendies achevaient d'exaspérer les habitants qui avaient mieux aimé mourir là que de se sauver en Belgique. Des bourgeois, des ouvriers, des gens en paletot et en bourgeron, tiraient rageusement par les fenêtres.

— Ah! les bandits! cria Weiss, ils ont fait le tour . . . Je les voyais bien qui filaient le long du chemin de fer . . . Tenez! les entendez-vous, là-bas, à gauche?

En effet, une fusillade venait d'éclater, derrière le parc de Montivilliers, dont les arbres bordaient la route. Si 20 l'ennemi s'emparait de ce parc, Bazeilles était pris. Mais la violence même du feu prouvait que le commandant du 12° corps avait prévu le mouvement et que le parc se trouvait défendu.

— Prenez donc garde, maladroit! cria le lieutenant, en 25 forçant Weiss à se coller 2 contre le mur, vous allez être coupé en deux!

Ce gros homme, si brave, avec ses lunettes, avait fini par l'intéresser, tout en le faisant sourire; et, comme il entendait venir un obus, il l'avait fraternellement écarté. Le 30 projectile tomba à une dizaine de pas, éclata en les couvrant tous les deux de mitraille.<sup>3</sup> Le bourgeois restait de-

bout, sans une égratignure, tandis que le lieutenant avait eu les deux jambes brisées.

- Allons, bon! murmura-t-il, c'est moi qui ai mon compte! <sup>1</sup>
- Renversé sur le trottoir, il se fit adosser contre la porte, près de la femme qui gisait déjà en travers du seuil. Et sa jeune figure gardait son air énergique et têtu.
- Ça ne fait rien, mes enfants, écoutez-moi bien . . . Tirez à votre aise, ne vous pressez pas. Je vous le dirai, 10 quand il faudra tomber sur eux à la baïonnette.

Et il continua de les commander, la tête droite, surveillant au loin l'ennemi. Une autre maison, en face, avait pris feu. Le pétillement 2 de la fusillade, les détonations des obus déchiraient l'air, qui s'emplissait de poussières et 15 de fumées. Des soldats culbutaient au coin de chaque ruelle, des morts, les uns isolés, les autres en tas, faisaient des taches sombres, éclaboussées de rouge. Et, au-dessus du village, grandissait une effrayante clameur, la menace de milliers d'hommes se ruant sur quelques centaines de 20 braves, résolus à mourir.

Alors, Delaherche, qui n'avait cessé d'appeler Weiss, demanda une dernière fois :

- Vous ne venez pas?... Tant pis! je vous lâche,³ adieu!
- Il était environ sept heures, et il avait trop tardé. Tant qu'il put marcher le long des maisons, il profita des portes, des bouts de muraille, se collant dans les moindres encoignures, à chaque décharge. Jamais il ne se serait cru si jeune ni si agile, tellement il s'allongeait avec des souplesses de couleuvre. Mais, au bout de Bazeilles, lorsqu'il lui fallut suivre pendant près de trois cents mètres la route déserte et nue, que balayaient les batteries du Liry, il se

sentit grelotter, bien qu'il fût trempé de sueur. Un moment encore, il s'avança courbé en deux, dans un fossé. Puis, il prit sa course follement, il galopa droit devant lui, les oreilles pleines de détonations, pareilles à des coups de tonnerre. Ses yeux brûlaient, il croyait marcher dans des s flammes. Cela dura une éternité. Subitement, il aperçut une petite maison, sur la gauche; et il se précipita, il s'abrita, la poitrine soulagée d'un poids énorme. Du monde l'entourait, des hommes, des chevaux. D'abord, il n'avait distingué personne. Ensuite, ce qu'il vit l'étonna.

N'était-ce point l'empereur, avec tout un état-major? Il hésitait, bien qu'il se vantât de le connaître, depuis qu'il avait failli lui parler, à Baybel; puis, il resta béant.² C'était bien Napoléon III, qui lui apparaissait plus grand, à cheval, et les moustaches si fortement cirées, les joues si 15 colorées, qu'il le jugea tout de suite rajeuni, fardé comme un acteur. Sûrement, il s'était fait peindre, pour ne pas promener, parmi son armée, l'effroi de son masque blême, décomposé par la souffrance, au nez aminci, aux yeux troubles. Et, averti dès cinq heures qu'on se battait à 20 Bazeilles, il était venu, de son air silencieux et morne de fantôme, aux chairs ravivées de vermillon.

Une briqueterie était là, offrant un refuge. De l'autre côté, une pluie de balles en criblait les murs, et des obus, à chaque seconde, s'abattaient sur la route. Toute l'escorte 25 s'était arrêtée.

-Sire, murmura une voix, il y a vraiment danger . . .

Mais l'empereur se tourna, commanda du geste à son état-major de se ranger dans l'étroite ruelle qui longeait la briqueterie. Là, hommes et bêtes seraient cachés com- 30 plètement.

— En vérité, sire, c'est de la folie . . . Sire, nous vous en supplions . . .

Il répéta simplement son geste, comme pour dire que l'apparition d'un groupe d'uniformes, sur cette route nue, attirerait certainement l'attention des batteries de la rive gauche. Et, tout seul, il s'avança, au milieu des balles et 5 des obus, sans hâte, de sa même allure morne et indifférente, allant à son destin. Sans doute, il entendait derrière lui la voix implacable qui le jetait en avant, la voix criant de Paris: "Marche! marche! meurs en héros sur les cadavres entassés de ton peuple, frappe le monde entier 10 d'une admiration émue, pour que ton fils règne!" Il marchait, il poussait son cheval à petits pas. Pendant une centaine de mètres, il marcha encore. Puis, il s'arrêta, attendant la fin qu'il était venu chercher. Les balles sifflaient comme un vent d'équinoxe, un obus avait éclaté, en le 15 couvrant de terre. Il continua d'attendre. Les crins de son cheval se hérissaient, toute sa peau tremblait, dans un instinctif recul, devant la mort qui, à chaque seconde, passait, sans vouloir de la bête ni de l'homme. Alors, après cette attente infinie, l'empereur, avec son fatalisme résigné, 20 comprenant que son destin n'était pas là, revint tranquillement, comme s'il n'avait désiré que reconnaître l'exacte position des batteries allemandes.

— Sire, que de courage!... De grâce, ne vous exposez plus...

Mais, d'un geste encore, il invita son état-major à le suivre, sans l'épargner cette fois, pas plus qu'il ne s'épargnait lui-même; et il monta vers la Moncelle, à travers champs, par les terrains nus i de la Rapaille. Un capitaine fut tué, deux chevaux s'abattirent. Les régiments du 12° so corps, devant lesquels il passait, le regardaient venir et disparaître comme un spectre, sans un salut, sans une acclamation.

5

IO

Delaherche avait assisté à ces choses. Et il en frémissait, surtout en pensant que, dès qu'il aurait quitté la briqueterie, lui aussi allait se retrouver en plein sous les projectiles. Il s'attardait, il écoutait maintenant des officiers démontés qui étaient restés là.

- Je vous dis qu'il a été tué net, un obus qui l'a coupé en deux.
- Mais non, je l'ai vu emporter . . . Une simple blessure, un éclat <sup>1</sup> dans la fesse . . .
  - A quelle heure?
- Vers six heures et demie, il y a une heure...Làhaut, près de la Moncelle, dans un chemin creux...
  - Alors, il est rentré à Sedan?
  - Certainement, il est à Sedan.

De qui parlaient-ils donc? Brusquement, Delaherche 15 comprit qu'ils parlaient du maréchal de Mac-Mahon, blessé en allant aux avant-postes. Le maréchal blessé! c'était notre chance, comme avait dit le lieutenant d'infanterie de marine. Et il réfléchissait aux conséquences de l'accident, lorsque, à toutes brides, une estafette passa, criant à un 20 camarade qu'elle venait de reconnaître:

— Le général Ducrot est commandant en chef!... Toute l'armée va se concentrer à Illy, pour battre en retraite sur Mézières!

Déjà, l'estafette galopait au loin, entrait dans Bazeilles, 25 sous le redoublement du feu; tandis que Delaherche, effaré des nouvelles extraordinaires, ainsi apprises coup sur coup, menacé de se trouver pris dans la retraite des troupes, se décidait et courait de son côté jusqu'à Balan, d'où il regagnait Sedan enfin, sans trop de peine.

Dans Bazeilles, l'estafette galopait toujours, cherchant les chefs pour leur donner les ordres. Et les nouvelles galopaient aussi, le maréchal de Mac-Mahon blessé, le général Ducrot nommé commandant en chef, toute l'armée se repliant sur Illy.

-- Quoi? que dit-on? cria Weiss, déjà noir de poudre 5 Battre en retraite sur Mézières à cette heure! mais c'est insensé, jamais on ne passera!

Il se désespérait, pris du remords d'avoir conseillé cela, la veille, justement à ce général Ducrot, investi maintenant du commandement suprème. Certes, oui, la veille, il n'y 10 avait pas d'autre plan à suivre: la retraite, la retraite immédiate, par le défilé Saint-Albert. Mais, à présent, la route devait être barrée, tout le fourmillement noir des Prussiens s'en était allé là-bas, dans la plaine de Donchery. Et, folie pour folie, il n'y en avait plus qu'une de désespérée 15 et de brave, celle de jeter les Bavarois à la Meuse et de passer sur eux pour reprendre le chemin de Carignan.

Weiss, qui, d'un petit coup sec, remontait ses lunettes à chaque seconde, expliquait la position au lieutenant, toujours assis contre la porte, avec ses deux jambes coupées, très pâle et agonisant du sang qu'il perdait.

- Mon lieutenant, je vous assure que j'ai raison... Dites à vos hommes de ne pas lâcher.² Vous voyez bien que nous sommes victorieux. Encore un effort, et nous les flanquons à la Meuse!
- En effet, la deuxième attaque des Bavarois venait d'être repoussée. Les mitrailleuses avaient de nouveau balayé la place de l'Église, des entassements de cadavres y barraient le pavé, au grand soleil; et, de toutes les ruelles, à la baïonnette, on rejetait l'ennemi dans les prés, une débandade, une fuite vers le fleuve, qui se serait à coup sûr changée en déroute, si des troupes fraîches avaient soutenu les marins, déjà exténués et décimés. D'autre part, dans le parc de

15

Montivilliers, la fusillade n'avançait guère, ce qui indiquait que, de ce côté aussi, des renforts auraient dégagé 1 le bois.

— Dites à vos hommes, mon lieutenant . . . A la baïonnette ! à la baïonnette !

D'une blancheur de cire, la voix mourante, le lieutenant 5 eut encore la force de murmurer :

- Vous entendez, mes enfants, à la baïonnette!

Et ce fut son dernier souffle, il expira, la face droite et têtue, les yeux ouverts, regardant toujours la bataille. Des mouches déjà volaient et se posaient sur la tête broyée de 10 Françoise; tandis que le petit Auguste, dans son lit, pris du délire de la fièvre, appelait, demandait à boire, d'une voix basse et suppliante.

— Mère, réveille-toi, relève-toi... J'ai soif, j'ai bien soif...

Mais les ordres étaient formels, les officiers durent commander la retraite, désolés de ne pouvoir tirer profit de l'avantage qu'ils venaient de remporter. Évidemment, le général Ducrot, hanté par la crainte du mouvement tournant de l'ennemi, sacrifiait tout à la tentative folle 20 d'échapper à son étreinte. La place de l'Église fut évacuée, les troupes se replièrent de ruelle en ruelle, bientôt la route se vida. Des cris et des sanglots de femmes s'élevaient, des hommes juraient, brandissaient les poings, dans la colère de se voir ainsi abandonnés. Beaucoup 25 s'enfermaient chez eux, résolus à s'y défendre et à mourir.

— Eh bien! moi, je ne fiche pas le camp! <sup>2</sup> criait Weiss, hors de lui. Non! j'aime mieux y laisser la peau. . . Qu'ils viennent donc casser mes meubles et boire mon vin!

Plus rien n'existait que sa rage, cette fureur inextin-30 guible de la lutte, à l'idée que l'étranger entrerait chez lui, s'assoirait sur sa chaise, boirait dans son verre. Cela

soulevait tout son être, emportait son existence accoutumée, sa femme, ses affaires, sa prudence de petit bourgeois raisonnable. Et il s'enferma dans sa maison, s'y barricada, y tourna comme une bête en cage, passant d'une 5 pièce dans une autre, s'assurant que toutes les ouvertures étaient bien bouchées. Il compta ses cartouches, il en avait encore une quarantaine. Puis, comme il allait donner un dernier coup d'œil vers la Meuse, pour s'assurer qu'aucune attaque n'était à craindre par les prairies, la 10 vue des coteaux de la rive gauche l'arrêta de nouveau un instant. Des envolements de fumée indiquaient nettement les positions des batteries prussiennes. Et, dominant la formidable batterie de Frénois, à l'angle d'un petit bois de la Marfée, il retrouva le groupe d'uniformes, plus nom-15 breux, d'un tel éclat i au grand soleil, qu'en mettant son binocle par-dessus ses lunettes, il distinguait l'or des épaulettes et des casques.

— Sales bougres, sales bougres! répéta-t-il, le poing tendu.

Là-haut, sur la Marfée, c'était le roi Guillaume et son état-major. Dès sept heures, il était venu de Vendresse, où il avait couché, et il se trouvait là-haut, à l'abri de tout péril, ayant devant lui la vallée de la Meuse, le déroulement sans bornes du champ de bataille. L'immense plan 25 en relief allait d'un bord du ciel à l'autre; tandis que, debout sur la colline, comme du trône réservé de cette gigantesque loge de gala,<sup>2</sup> il regardait.

Au milieu, sur le fond sombre de la forêt des Ardennes, drapée à l'horizon ainsi qu'un rideau d'antique verdure, 30 Sedan se détachait, avec les lignes géométriques de ses fortifications, que les prés inondés et le fleuve noyaient au sud et à l'ouest. Dans Bazeilles, des maisons flambaient déjà, une poussière de bataille embrumait le village. Puis. à l'est, de la Moncelle à Givonne, on ne voyait, pareils à des lignes d'insectes, traversant les chaumes, que quelques régiments du 12e corps et du 1er, qui disparaissaient par moments dans l'étroit vallon, où les hameaux étaient 5 cachés; et, en face, l'autre revers apparaissait, des champs pâles, que le bois Chevalier tachait de sa masse verte. Mais surtout, au nord, le 7e corps était bien en vue, occupant de ses mouvants points noirs le plateau de Floing, une large bande de terres rougeâtres qui descendait du 10 petit bois de la Garenne aux herbages du bord de l'eau. Au delà, c'était encore Floing, Saint-Menges, Fleigneux, Illy, des villages perdus parmi la houle i des terrains, toute une région tourmentée, coupée d'escarpements.<sup>2</sup> Et c'était aussi, à gauche, la boucle de la Meuse, les eaux 15 lentes, d'argent neuf au clair soleil, enfermant la presqu'île d'Iges de son vaste et paresseux détour, barrant tout chemin vers Mézières, ne laissant, entre la berge extrême et les inextricables forêts, que la porte unique du défilé de Saint-Albert. 20

Les cent mille hommes et les cinq cents canons de l'armée française étaient là, entassés et traqués 3 dans ce triangle; et, lorsque le roi de Prusse se tournait vers l'ouest, il apercevait une autre plaine, celle de Donchery, des champs vides s'élargissant vers Briancourt, Maran-25 court et Vrignes-aux-Bois, tout un infini de terres 4 grises, poudroyant 5 sous le ciel bleu; et, lorsqu'il se tournait vers l'est, c'était aussi, en face des lignes françaises si resserrées, une immensité libre, un pullulement 6 de villages, Douzy et Carignan d'abord, ensuite en remontant 30 Rubécourt, Pourru-aux-Bois, Francheval, Villers-Cernay, jusqu'à la Chapelle, près de la frontière. Tout autour, la

terre lui appartenait, il poussait à son gré les deux cent cinquante mille hommes et les huit cents canons de ses armées, il embrassait d'un seul regard leur marche envahissante. Déjà, d'un côté, le XIe corps s'avançait sur Saint-5 Menges, tandis que le Ve corps était à Vrignes-aux-Bois et que la division wurtembergeoise i attendait près de Donchery; et, de l'autre côté, si les arbres et les coteaux le gênaient,² il devinait les mouvements, il venait de voir le XIIe corps pénétrer dans le bois Chevalier, il savait que la 10 garde devait avoir atteint Villers-Cernay. C'étaient les branches de l'étau, l'armée du prince royal de Prusse à gauche, l'armée du prince royal de Saxe à droite, qui s'ouvraient et montaient, d'un mouvement irrésistible, pendant que les deux corps bavarois se ruaient sur Bazeilles.

Aux pieds du roi Guillaume, de Remilly à Frénois, les batteries presque ininterrompues tonnaient sans relâche, couvrant d'obus la Moncelle et Daigny, allant, par-dessus la ville de Sedan, balayer les plateaux du nord. Et il 20 n'était guère plus de huit heures, et il attendait l'inévitable résultat de la bataille, les yeux sur l'échiquier géant, occupé à mener cette poussière d'hommes, l'enragement de ces quelques points noirs, perdus au milieu de l'éternelle et souriante nature.

## V

Sur le plateau de Floing, au petit jour, dans le brouillard épais, le clairon <sup>3</sup> Gaude sonna la diane, <sup>4</sup> de tout son souffle Mais l'air était si noyé d'eau, que la sonnerie joyeuse s'étouffait. Et les hommes de la compagnie, qui n'avaient pas même eu le courage de dresser les tentes, roulés dans les toiles, couchés dans la boue, ne s'éveillaient pas, pareils déjà à des cadavres, avec leurs faces blêmes, durcies de fatigue et de sommeil. Il fallut les secouer un à un, les tirer de ce néant; et ils se soulevaient comme des ressuscités, livides, les yeux pleins de 5 la terreur de vivre.

Jean avait réveillé Maurice.

— Quoi donc? Où sommes-nous?

Effaré, il regardait, n'apercevait que cette mer grise, où flottaient les ombres de ses camarades. On ne distin- 16 guait rien, à vingt mètres devant soi. Toute orientation 3 se trouvait perdue, il n'aurait pas été capable de dire de quel côté était Sedan. Mais, à ce moment, le canon, quelque part, très loin, frappa son oreille.

— Ah! oui, c'est pour aujourd'hui, on se bat... Tant 15 mieux! on va donc en finir!

Des voix, autour de lui, disaient de même; et c'était une sombre satisfaction, le besoin de s'évader de ce cauchemar, de les voir enfin, ces Prussiens, qu'on était venu chercher, et devant lesquels on fuyait depuis tant de mor- ce telles heures! On allait donc leur envoyer des coups de fusil, s'alléger de ces cartouches qu'on avait apportées de si loin, sans en brûler 4 une seule! Cette fois, tous le sentaient, c'était l'inévitable bataille.

Mais le canon de Bazeilles tonnait plus haut, et Jean, 25 debout, écoutait.

- Où tire-t-on?
- Ma foi, répondit Maurice, ça m'a l'air d'être vers la Meuse . . . Seulement, le diable m'emporte si je me doute où je suis.
- Écoute, mon petit, dit alors le caporal, tu ne vas pas me quitter, parce que, vois-tu, il faut savoir, si l'on ne

veut pas attraper de mauvais coups . . . Moi, j'ai déjà vu ça, j'ouvrirai l'œil pour toi et pour moi.

L'escouade, cependant, commençait à grogner, fâchée de ne pouvoir se mettre sur l'estomac quelque chose de 5 chaud. Pas possible d'allumer du feu, sans bois sec, et avec un sale temps i pareil! Au moment même où s'engageait la bataille, la question du ventre revenait, impérieuse, décisive.

- Lorsqu'on ne mange pas, on ne se bat pas, déclara ro Chouteau. Du tonnerre de Dieu, si je risque ma peau aujourd'hui!
- D'ailleurs, continua-t-il, est-ce qu'on ne s'est pas foutu <sup>2</sup> de nous, à nous raconter que les Prussiens crevaient de faim et de maladie, qu'ils n'avaient même plus de che-15 mises et qu'on les rencontrait sur les routes, sales, en guenilles comme des pauvres?

D'autres, aussi, se fâchaient, car l'effet de ces continuels mensonges des journaux avait fini par être désastreux. Toute confiance était morte, on ne croyait plus à rien. 20 L'imagination des ces grands enfants, si fertile d'abord en espérances extraordinaires, tombait maintenant à des cauchemars fous.

— Pardi! ce n'est pas malin, reprit Chouteau, ça s'explique, puisque nous sommes vendus ... Vous le savez 25 bien tous.

La simplicité paysanne de Lapoulle s'exaspérait chaque fois à ce mot.

- —Oh! vendus, faut-il qu'il y ait des gens canailles! 5 Chouteau triomphait.
- Mac-Mahon a reçu trois millions, et les autres généraux chacun un million, pour nous amener ici... Ça s'est fait à

10

Paris, le printemps dernier; et, cette nuit, ils ont tiré une susée, i histoire de dire que c'était prêt, et qu'on pouvait venir nous prendre.

Maurice fut révolté par la stupidité de l'invention.

- Pourquoi dites-vous des absurdités pareilles? cria-t-il. 5 Vous savez bien que ce n'est pas vrai.
- Comment, pas vrai?... Alors, maintenant, c'est pas vrai que nous sommes vendus?... Ah! dis donc, toi l'aristo!² est-ce que tu en es, de la bande à ces sales cochons de traîtres?

Il s'avançait, menaçant.

— Tu sais, faudrait le dire,<sup>3</sup> monsieur le bourgeois, parce que, sans attendre ton ami Bismarck, on te ferait tout de suite ton affaire.<sup>4</sup>

Les autres, de même, commençaient à gronder, et Jean 15 crut devoir intervenir.

— Silence donc! je mets au rapport 5 le premier qui bouge! 6

Mais Chouteau, ricanant, le hua, lorsqu'une voix forte sortit du brouillard.

— Quoi donc? quoi donc? quels sont les sales pierrots? qui se disputent?

Et le lieutenant Rochas parut, avec son képi jauni par les pluies, sa capote où manquaient des boutons, toute sa maigre et dégingandée personne dans un pitoyable état 25 d'abandon et de misère. Il n'en était pas moins d'une crânerie 8 victorieuse, les yeux étincelants, les moustaches hérissées.

— Mon lieutenant, répondit Jean hors de lui, ce sont ces hommes qui crient comme ça 9 que nous sommes ven- 30 dus . . . Oui, nos généraux nous auraient vendus . . .

Dans le crâne étroit de Rochas, cette idée de trahison

n'était pas loin de paraître naturelle, car elle expliquait les défaites qu'il ne pouvait admettre.

—Eh bien! qu'est-ce que ça leur fout d'être vendus?... Est-ce que ça les regarde?... Ça n'empêche pas que les Prussiens sont là et que nous allons leur allonger une de ces raclées dont on se souvient.

Au loin, derrière l'épais rideau de brume, le canon de Bazeilles ne cessait point. Et, d'un grand geste, il tendit les bras.

— Hein! cette fois, ça y est!... On va donc les reconduire chez eux, à coups de crosse!<sup>2</sup>

Tout, pour lui, depuis qu'il entendait la canonnade, se trouvait effacé: les lenteurs, les incertitudes de la marche, la démoralisation des troupes, l'agonie dernière de la restraite forcée sur Sedan. Puisqu'on se battait, est-ce que la victoire n'était pas certaine? Il n'avait rien appris ni rien oublié, il gardait son mépris fanfaron 3 de l'ennemi, son ignorance absolue des conditions nouvelles de la guerre, son obstinée certitude qu'un vieux soldat d'Afrique, de Crimée et d'Italie ne pouvait pas être battu. Ce serait vraiment trop drôle, de commencer 4 à son âge!

Tout de suite, un ordre étant enfin arrivé, le bataillon se porta en avant. De nouveaux flots de brume devaient monter de la Meuse, car on marchait presque à tâtons,<sup>5</sup> au milieu d'une sorte de rosée blanchâtre qui tombait en pluie fine. Et Maurice eut alors une vision qui le frappa, celle du colonel de Vineuil, surgissant tout d'un coup, immobile sur son cheval, à l'angle de deux routes, lui très grand, très pâle, tel qu'un marbre de la désespérance, la bête frissonnante au froid du matin, les naseaux ouverts, tournés là-bas, vers le canon. Mais, surtout, à dix pas en arrière, flottait le drapeau du régiment, que le sous-lieute-

nant de service tenait, sorti déjà de son fourreau, et qui, dans la blancheur molle et mouvante des vapeurs, semblait en plein ciel de rêve, une apparition de gloire, tremblante, près de s'évanouir. L'aigle <sup>1</sup> dorée était trempée d'eau, tandis que la soie des trois couleurs, où se trouvaient 5 brodés des noms de victoire, pâlissait, enfumée, trouée d'anciennes blessures; et il n'y avait guère que la croix d'honneur, attachée à la cravate,<sup>2</sup> qui mît dans tout cet effacement l'éclat vif de ses branches d'émail.

Le drapeau, le colonel disparurent, noyés sous une 10 nouvelle vague, et le bataillon avançait toujours, sans savoir où, comme dans une ouate 3 humide. On avait descendu une pente, on remontait maintenant par un chemin étroit. Puis, le cri de halte retentit. Et l'on resta là, l'arme au pied,4 les épaules alourdies par le sac, avec dé-15 fense de bouger.5 On devait se trouver sur un plateau; mais impossible encore de voir à vingt pas, on ne distinguait absolument rien. Il était sept heures, le canon semblait s'être rapproché, de nouvelles batteries tiraient de l'autre côté de Sedan, de plus en plus voisines.

Personne ne parlait plus, l'attente continua. On ne savait même pas si l'on tournait le dos ou la face à l'ennemi. Des bruits vagues, par moments, venaient de l'inconnu du brouillard: grondements 6 de roues, piétinements de foule, trots lointains de chevaux. C'étaient les mouve-25 ments de troupes que la brume cachait, toute l'évolution du 7° corps en train de prendre ses positions de combat. Mais, depuis un instant, il semblait que les vapeurs devinssent plus légères. Des lambeaux s'enlevaient comme des mousselines, des coins d'horizon se découvraient, 30 troubles encore, d'un bleu morne d'eau profonde. Et ce fut, dans une de ces éclaircies, qu'on vit défiler, tels

qu'une chevauchée <sup>1</sup> de fantômes, les régiments de chasseurs d'Afrique qui faisaient partie de la division Margueritte. Raides sur la selle, avec leurs vestes d'ordonnance, leurs larges ceintures rouges, il poussaient leurs chevaux, des bêtes minces, à moitié disparues sous la complication du paquetage. Après un escadron, un autre escadron; et tous, sortis de l'incertain, rentraient dans l'incertain, avaient l'air de se fondre <sup>2</sup> sous la pluie fine. Sans doute, ils gênaient,<sup>3</sup> on les emmenait plus loin, ne sachant qu'en faire, ainsi que cela arrivait depuis le commencement de campagne. A peine les avait-on employés comme éclaireurs, et, dès que le combat s'engageait, on les promenait de vallon en vallon, précieux et inutiles.

Le brouillard se levait. Ce fut soudain, comme à Bazeilles.

15 Un clair ruissellement de soleil tombait du ciel bleu. Et tout de suite Maurice reconnut l'endroit où ils attendaient. Se retournant, il faisait de la main le tour de l'horizon. Du plateau de l'Algérie, tout le champ de bataille se déroulait, immense, vers le sud et vers l'ouest; d'abord, 20 Sedan, dont on voyait la citadelle, dominant 5 les toits; puis, Balan et Bazeilles, dans une fumée trouble qui persistait; puis, au fond, les coteaux de la rive gauche, le Liry, la Marfée, la Croix-Piau. Mais c'était surtout vers l'ouest, vers Donchery, que s'étendait la vue. La boucle 25 de la Meuse enserrait la presqu'île d'Iges d'un ruban pâle; et, là, on se rendait parfaitement compte de l'étroite route de Saint-Albert, qui filait entre la berge et un coteau escarpé, couronné plus loin par le petit bois du Seugnon.

— Vois-tu, par là, nous pourrions nous replier sur 30 Mézières.

Mais, à cette minute même, un premier coup de canon partit de Saint-Menges. Dans les fonds, traînaient <sup>6</sup> encore

de lambeaux de brouillard, et rien n'apparaissait, qu'une masse confuse, en marche dans le défilé de Saint-Albert.

— Ah! les voici, reprit Maurice qui baissa instinctivement la voix, sans nommer les Prussiens. Nous sommes coupés, c'est fichu!<sup>1</sup>

Il n'était pas huit heures. Le canon, qui redoublait du côté de Bazeilles, se faisait aussi entendre à l'est, dans le vallon de la Givonne, qu'on ne pouvait voir : c'était le moment où l'armée du prince royal de Saxe, au sortir du bois Chevalier, abordait le 1<sup>er</sup> corps, en avant de Daigny. 16 Et, maintenant que le XI<sup>e</sup> corps prussien, en marche vers Floing, ouvrait le feu sur les troupes du général Douay, la bataille se trouvait engagée de toutes parts, du sud au nord, sur cet immense périmètre de plusieurs lieues.

Maurice venait d'avoir conscience de l'irréparable faute 15 qu'on avait commise, en ne se retirant pas sur Mézières, pendant la nuit. Mais, pour lui, les conséquences restaient confuses. Seul, un sourd 2 instinct du danger lui faisait regarder avec inquiétude les hauteurs voisines, qui dominaient le plateau de l'Algérie. Si l'on n'avait pas eu 20 le temps de battre en retraite, pourquoi ne s'était-on pas décidé à occuper ces hauteurs, en s'adossant contre la frontière, quitte à passer 3 en Belgique, dans le cas où l'on serait culbuté? 4 Deux points surtout semblaient menacants, le mamelon du Hattoy, au-dessus de Floing, à 25 gauche, et le calvaire d'Illy, une croix de pierre entre deux tilleuls, à droite. La veille, le général Douay avait fait occuper le Hattoy par un régiment, qui, dès le petit jour, s'était replié, trop en l'air.5 Quant au calvaire d'Illy, il devait être défendu par l'aile gauche du 1er corps. Les 30 terres s'étendaient entre Sedan et la forêt des Ardennes, vastes et nues, profondément vallonnées; et la clef de la

position était visiblement là, au pied de cette croix et de ces deux tilleuls, d'où l'on balayait toute la contrée environnante.

Trois autres coups de canon retentirent. Puis, ce fut toute une salve. Cette fois, on avait vu une fumée monter d'un petit coteau, à gauche de Saint-Menges.

Mais une fusillade éclata, dans le bas de Floing, tout de suite éteinte du reste, et la compagnie du capitaine Beaudoin reçut l'ordre de se reporter de trois cents mètres en arrière. On arrivait dans un vaste carré <sup>1</sup> de choux, lorsque le capitaine cria, de sa voix brève <sup>2</sup>:

— Tous les hommes par terre!

Il fallut se coucher. Les choux étaient trempés d'une abondante rosée, leurs épaisses feuilles d'or vert rete-15 naient des gouttes, d'une pureté et d'un éclat de gros brillants.

— La hausse à quatre cent mètres,3 cria de nouveau le capitaine.

Alors, Maurice appuya le canon de son chassepot sur un 20 chou qu'il avait devant lui. Mais on ne voyait plus rien, ainsi au ras du sol4; des terrains s'étendaient, confus, coupés de verdures. Et il poussa le coude de Jean, allongé à sa droite, en demandant ce qu'on fichait là.5 Jean, expérimenté, lui montra, sur un tertre voisin, une batterie 25 qu'on était en train d'établir. Évidemment, on les avait postés à cette place pour soutenir cette batterie. Pris de curiosité, Maurice se releva, désireux de savoir si Honoré n'en était pas, avec sa pièce; mais l'artillerie de réserve se trouvait en arrière, à l'abri d'un bouquet d'arbres.

Jo — Nom de Dieu! hurla Rochas, voulez-vous bien vous coucher!

Et Maurice n'était pas allongé de nouveau, qu'un obus

15

passa en sifflant. A partir de ce moment, ils ne cessèrent plus. Le tir i ne se régla qu'avec lenteur, mais un obus éclata à dix mètres, couvrant la compagnie de terre. Et, assez maître de lui, Maurice s'efforçait de s'étudier: il n'avait pas encore peur, car il ne se croyait pas en danger; et 5 il n'éprouvait, à l'épigastre, qu'une sensation de malaise, tandis que sa tête se vidait, incapable de lier deux idées l'une à l'autre. Cependant, son espoir grandissait plutôt, ainsi qu'une ivresse, depuis qu'il s'était émerveillé du bel ordre des troupes. Il en était à ne plus douter de la victoire, si l'on pouvait aborder 3 l'ennemi à la baïonnette.

-Tiens! murmura-t-il, c'est plein 4 de mouches.

A trois reprises déjà, il avait entendu comme un vol d'abeilles.

- Mais non, dit Jean, en riant, ce sont des balles.

D'autres légers bourdonnements d'ailes passèrent. Toute l'escouade tournait la tête, s'intéressait. C'était irrésistible, les hommes renversaient le cou, ne pouvaient rester en place.

A ce moment, un éclat d'obus vint fracasser la tête d'un 20 soldat, au premier rang. Il n'y eut pas même de cri: un jet de sang et de cervelle, et ce fut tout.

— Pauvre bougre! dit simplement le sergent Sapin, très calme et très pâle. A un autre! 5

Mais on ne s'entendait plus, Maurice souffrait surtout 25 de l'effroyable vacarme. La batterie voisine tirait sans relâche, d'un grondement continu dont la terre tremblait; et les mitrailleuses, plus encore, déchiraient l'air, intolérables. Est-ce qu'on allait rester ainsi longtemps, couchés au milieu des choux? On ne voyait toujours rien, on ne 30 savait rien. Impossible d'avoir la moindre idée de la bataille: était-ce même une vraie, une grande bataille? Audessus de la ligne rase des champs, Maurice ne reconnaissait que le sommet arrondi et boisé du Hattoy, très loin,
désert encore. D'ailleurs, à l'horizon, pas un Prussien ne
se montrait. Seules, des fumées s'élevaient, flottaient un
5 instant dans le soleil. Et, comme il tournait la tête, il
fut très surpris d'apercevoir, au fond d'un vallon écarté,
protégé par des pentes rudes, un paysan qui labourait
sans hâte, poussant sa charrue attelée d'un grand cheval
blanc. Pourquoi perdre un jour? Ce n'était pas parce
10 qu'on se battait, que le blé cesserait de croître et le monde
de vivre.

Dévoré d'impatience, Maurice se mit debout. Dans un regard, il revit les batteries de Saint-Menges qui les canonnaient, couronnées de vapeurs fauves, et il revit surtout, venant de Saint-Albert, le chemin noir de Prussiens, un pullulement indistinct de horde envahissante. Déjà, Jean le saisissait aux jambes, le ramenait violemment par terre.

- Es-tu fou? tu vas y rester!
- 20 Et, de son côté, Rochas jurait.
  - Voulez-vous bien vous coucher! Qui est-ce qui m'a fichu <sup>2</sup> des gaillards qui se font tuer, quand ils n'en ont pas l'ordre!
- Mon lieutenant, dit Maurice, vous n'êtes pas couché, 25 vous!
  - Ah! moi, c'est différent, il faut que je sache.

Toujours l'attente, rien n'arrivait. Maurice étouffait sous le poids de son sac, qui lui écrasait le dos et la poitrine, dans cette position couchée, si pénible à la 30 longue.

— Dis donc, est-ce que nous allons passer la journée comme ça? finit-il par demander à Jean.

— Possible . . . A Solférino, c'était dans un champ de carottes, nous y sommes restés cinq heures, le nez par terre.

Puis, il ajouta, en garçon pratique:

- Pourquoi te plains-tu? On n'est pas mal ici. Il sera 5 toujours temps de s'exposer davantage. Va, chacun son tour. Si l'on se faisait tous tuer au commencement, il n'y en aurait plus pour la fin.
- Ah! interrompit brusquement Maurice, vois donc cette fumée, sur le Hattoy... Ils ont pris le Hattoy, nous 10 allons la danser belle! <sup>1</sup>

Et, pendant un instant, sa curiosité anxieuse, où entrait le frisson de sa peur première, eut un aliment. Il ne quittait plus du regard le sommet arrondi du mamelon, la seule bosse de terrain qu'il aperçut, dominant la ligne 15 fuyante 2 des vastes champs, au ras de son œil. Le Hattoy était beaucoup trop éloigné, pour qu'il y distinguât les servants des batteries que les Prussiens venaient d'y établir; et il ne voyait en effet que les fumées, à chaque décharge, au-dessus d'un taillis, qui devait cacher les pièces. 20 C'était, comme il en avait eu le sentiment, une chose grave, que la prise par l'ennemi de cette position, dont le général Douay avait dû abandonner la défense. Elle commandait les plateaux environnants. Tout de suite, les batteries, qui ouvraient leur feu sur la deuxième division du 25 7e corps, la décimèrent. Maintenant, le tir se réglait, la batterie française, près de laquelle était couchée la compagnie Beaudoin, eut coup sur coup 3 deux servants tués. Et le formidable duel d'artillerie continua, s'aggrava, par-dessus la tête des régiments couchés, dans la cam- 30 pagne ardente et morne, où pas une âme n'apparaissait, sous le brûlant soleil. Il n'y avait que ce tonnerre, que

cet ouragan de destruction, roulant au travers de cette solitude. Les heures allaient s'écouler, cela ne cesserait point. Mais déjà la supériorité de l'artillerie allemande s'indiquait, les obus à percussion i éclataient presque tous, à des distances énormes; tandis que les obus français, à fusée, d'un vol beaucoup plus court, s'enflammaient le plus souvent en l'air, avant d'être arrivés au but. Et aucune autre ressource que de se faire tout petit, dans le sillon où l'on se terrait! Pas même le soulagement, la griserie 10 de s'étourdir 3 en lâchant des coups de fusil; car tirer sur qui? puisqu'on ne voyait toujours personne, à l'horizon vide!

- Allons-nous tirer à la fin! répétait Maurice hors de lui. Je donnerais cent sous pour en voir un. C'est exas-15 pérant d'être mitraillé ainsi, sans pouvoir répondre.
  - Attends, ça viendra peut-être, répondait Jean, paisible.

Mais un galop, à leur gauche, leur fit tourner la tête. Ils reconnurent le général Douay, suivi de son état-major, 20 accouru pour se rendre compte de la solidité de ses troupes, sous le feu terrible du Hattoy. Il sembla satisfait, il donnait quelques ordres, lorsque, débouchant d'un chemin creux, le général Bourgain-Desfeuilles parut à son tour. Ce dernier, tout soldat de cour qu'il était, trottait 25 insouciamment au milieu des projectiles. Puis, apercevant le général Douay, il s'approcha.

- Mon général, est-ce vrai, cette blessure du maréchal?
- Oui, malheureusement . . . J'ai reçu tout à l'heure un 30 billet du général Ducrot, où il m'annonçait que le maréchal l'avait désigné pour prendre le commandement de l'armée.

— Ah! c'est le général Ducrot!... Et quels sont les ordres?

Le général eut un geste désespéré. Depuis la veille, il sentait l'armée perdue, il avait vainement insisté pour qu'on occupât les positions de Saint-Menges et d'Illy, afin d'assurer la retraite sur Mézières.

— Ducrot reprend notre plan, toutes les troupes vont se concentrer sur le plateau d'Illy.

Et il répéta son geste, comme pour dire qu'il était trop tard.

Le bruit du canon emportait ses paroles, mais le sens en était arrivé très net aux oreilles de Maurice, qui en restait effaré. Eh quoi! le maréchal de Mac-Mahon blessé, le général Ducrot commandant à sa place, toute l'armée en retraite au nord de Sedan! et ces faits si graves, igno- 15 rés des pauvres diables de soldats en train de se faire tuer! et cette partie <sup>1</sup> effroyable, livrée ainsi au hasard d'un accident, au caprice d'une direction nouvelle! Il sentit la confusion, le désarroi final où tombait l'armée, sans chef, sans plan, tiraillée en tous sens <sup>2</sup>; pendant que les Alle- 20 mands allaient droit à leur but, avec leur rectitude, d'une précision de machine.

Déjà, le général Bourgain-Desfeuilles s'éloignait, lorsque le général Douay, qui venait de recevoir un nouveau message, apporté par un hussard couvert de poussière, le 25 rappela violemment.

— Général! général!

Sa voix était si haute, si tonnante de surprise et d'émotion, qu'elle dominait le bruit de l'artillerie

— Général! ce n'est plus Ducrot qui commande, c'est 30 Wimpffen!... Il m'écrit qu'il avait une lettre de service du ministre de la guerre, le mettant à la tête de l'armée,

dans le cas où le commandement viendrait à être libre... Et l'on ne se replie plus, les ordres sont de regagner et de défendre nos positions premières.

Les yeux arrondis, le général Bourgain-Desfeuilles écou-5 tait.

— Nom de Dieu! dit-il enfin, faudrait savoir <sup>1</sup> . . . Moi, je m'en fous d'ailleurs <sup>2</sup>!

Il galopa, réellement insoucieux au fond, n'ayant vu dans la guerre qu'un moyen rapide de passer général de division, 10 gardant la seule hâte que cette bête de campagne 3 s'achevât au plus tôt, depuis qu'elle apportait si peu de contentement à tout le monde.

Le général Douay était resté, en avant de son étatmajor, seul et les regards au loin, sur les positions prus-15 siennes, dans une rêverie d'une infinie tristesse. Longtemps, il examina le Hattoy, dont les obus tombaient à ses pieds. Puis, après s'être tourné vers le plateau d'Illy, il appela un officier, pour porter un ordre. Et on l'entendit encore dire nettement:

20 — Si les Prussiens s'emparaient du calvaire, nous ne pourrions rester une heure ici, nous serions rejetés dans Sedan.

Il partit, disparut avec son escorte, au coude 4 du chemin creux, et le feu redoubla. On l'avait aperçu sans doute.

25 Les obus, qui, jusque-là, n'étaient arrivés que de face, se mirent à pleuvoir par le travers, venant de la gauche. C'étaient les batteries de Frénois, et une autre batterie, installée dans la presqu'île d'Iges, qui croisaient leurs salves avec celles du Hattoy. Tout le plateau de l'Algérie en 30 était balayé. Dès lors, la position de la compagnie devint terrible. Les hommes, occupés à surveiller ce qui se passait en face d'eux, eurent cette autre inquiétude dans

leur dos, ne sachant à quelle menace échapper. Coup sur coup, trois hommes furent tués, deux blessés hurlèrent, et dans ce fracas croissant, la peur, la peur folle, s'empara de Maurice. Mais Jean qui le surveillait, le saisit de sa forte main, le garda rudement près de lui, en lisant cette 5 crise lâche, dans le vacillement trouble de ses yeux. Il l'injuriait tout bas, paternellement, tâchait de lui faire honte, en paroles violentes, car il savait que c'est à coups de pied qu'on rend le courage aux hommes, lorsque, brusquement, à quatre cents mètres devant eux, ils aperçurent une dizaine 10 d'hommes, vêtus d'uniformes sombres, sortant d'un petit bois. C'étaient enfin des Prussiens, dont ils reconnaissaient les casques à pointe, les premiers Prussiens qu'ils voyaient depuis le commencement de la campagne, à portée de leurs fusils. D'autres escouades suivirent la première; 15 et, devant elles, on distinguait les petites fumées de poussière, que les obus soulevaient du sol. Tout cela était fin et précis, les Prussiens avaient une netteté délicate, pareils à de petits soldats de plomb, rangés en bon ordre. Puis, comme les obus pleuvaient plus fort, ils reculèrent, ils dis- 20 parurent de nouveau derrière les arbres.

Puis, ayant levé la tête, Maurice fut surpris d'apercevoir à quelques pas le colonel de Vineuil, sur son grand cheval, l'homme et la bête impassibles, comme s'ils étaient de pierre. Face à l'ennemi, le colonel attendait sous les 25 balles. Tout le 106e devait s'être replié là, d'autres compagnies étaient terrées dans les champs voisins, la fusillade gagnait de proche en proche. Et le jeune homme vit aussi, un peu en arrière, le drapeau, au bras solide du sous-lieutenant qui le portait. Mais ce n'était plus le fantôme 30 de drapeau, noyé dans le brouillard du matin. Sous le so-leil ardent, l'aigle dorée rayonnait, la soie des trois cou-

leurs éclatait en notes vives, malgré l'usure <sup>1</sup> glorieuse des batailles. En plein ciel bleu, au vent de la canonnade, il flottait comme un drapeau de victoire.

Pourquoi ne vaincrait-on pas, maintenant qu'on se bat-5 tait? Et Maurice, et tous les autres, s'enrageaient, brûlaient leur poudre, à fusiller le bois lointain, où tombait une pluie lente et silencieuse de petites branches.

## VI

Henriette ne put dormir de la nuit. La pensée de savoir son mari à Bazeilles, si près des lignes allemandes, so la tourmentait. Vainement, elle se répétait sa promesse de revenir au premier danger; et, à chaque instant, elle tendait l'oreille, croyant l'entendre. Vers dix heures, au moment de se mettre au lit, elle ouvrit la fenêtre, s'accouda, s'oublia.

Des heures s'écoulèrent, elle s'inquiétait maintenant des lointaines lueurs aperçues dans la campagne, par-dessus les remparts. En bas, cette grande nappe pâle, c'étaient bien les prairies inondées. Alors, quel était donc ce feu, qu'elle avait vu briller et s'éteindre, là-haut, sans doute sur 20 la Marfée? Et, de toutes parts, il en flambait d'autres, à Pont-Maugis, à Noyers, à Frénois, des feux mystérieux qui vacillaient comme au-dessus d'une multitude innombrable, pullulant dans l'ombre. Brusquement, éclata un coup de canon, un seul, formidable, effrayant dans l'absolu silence 25 qui suivit. Elle en eut le sang glacé. Qu'était-ce donc? Un signal sans doute, la réussite de quelque mouvement, l'annonce qu'ils étaient prêts, là-bas, et que le soleil pouvait paraître.

Vers deux heures, tout habillée, Henriette vint se jeter

sur son lit, et elle sommeilla péniblement. Tout d'un coup, au fond de son mauvais sommeil, le canon recommença, des détonations sourdes, lointaines; et il ne cessait plus, régulier, entêté. Frissonnante, elle se mit sur son séant. Quatre heures sonnaient à un clocher de Sedan. Dehors, le canon redoublait. Elle sauta du lit, elle courut à la fenêtre, pour écouter. Sa première pensée fut pour son frère Maurice, puis, elle n'en put douter, on tirait là, devant elle, et elle trembla pour son mari. Bientôt, son tourment fut tel, qu'elle se sentit incapable de rester là to davantage, à attendre. Elle frémissait d'un besoin immédiat de savoir, elle jeta un châle sur ses épaules et sortit, allant aux nouvelles.

Jamais Sedan ne lui avait fait cette impression de ville tragique, ainsi vu, sous le petit jour sale, noyé de brouil- 15 lard. Les maisons semblaient mortes; beaucoup, depuis deux jours, se trouvaient abandonnées et vides; les autres restaient hermétiquement closes, dans l'insomnie peureuse qu'on y sentait. C'était tout un matin grelottant, avec ces rues à demi désertes encore, seulement peuplées 20 d'ombres anxieuses, traversées de brusques départs, au milieu du ramas louche 2 qui traînait déjà de la veille. Le jour allait grandir et la ville s'encombrer, submergée sous le désastre. Il était cinq heures et demie, on entendait à peine le bruit du canon, assourdi entre les hautes 25 façades noires.

A la Sous-Préfecture, Henriette connaissait la fille de la concierge, Rose, une petite blonde, l'air délicat et joli qui travaillait à la fabrique Delaherche. Tout de suite, elle entra dans la loge. La mère n'était pas là, mais Rose l'ac-30 cueillit avec sa gentillesse.

- Oh! ma chère dame, nous ne tenons plus debout,

Maman vient d'aller se reposer un peu. Pensez donc! la nuit entière, il a fallu être sur pied, avec ces allées et venues continuelles. Le maréchal, lui, a bien dormi. Mais c'est ce pauvre empereur! Non, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il souffre! Il paraît qu'il a une maladie affreuse. Quand il y a du monde il se retient; mais, dès qu'il est seul, c'est plus fort que sa volonté, il crie, il se plaint, à vous faire dresser les cheveux sur la tête.

Où se bat-on depuis ce matin, le savez-vous? demanda 10 Henriette, en tâchant de l'interrompre.

— Où l'on se bat? c'est à Bazeilles qu'on se bat depuis ce matin!... Un soldat à cheval est venu le dire au maréchal, qui tout de suite s'est rendu chez l'empereur, pour l'avertir... Voici dix minutes déjà que le maréchal est parti, et je crois bien que l'empereur va le rejoindre, car on l'habille, là-haut... Je viens de voir à l'instant qu'on le peignait et qu'on le bichonnait, avec toutes sortes d'histoires sur la figure.²

Mais Henriette, sachant enfin ce qu'elle désirait, se sauva. Vivement, elle retourna chez elle, rue des Voyards. Elle était convaincue de trouver son mari rentré, et, lorsqu'elle fut montée, qu'elle eut donné un coup d'œil dans les trois pièces, elle resta saisie, serrée au cœur, de n'y retrouver que le brouillard glacial, dans l'ébranlement continu 25 du canon. Là-bas, on tirait toujours. Elle se remit un instant à la fenêtre. Maintenant, renseignée, bien que le mur des brumes matinales restât impénétrable, elle se rendait parfaitement compte de la lutte engagée à Bazeilles, le craquement des mitrailleuses, les volées fracassantes des batteries françaises répondant aux volées lointaines des batteries allemandes. On aurait dit que les détonations se rapprochaient, la bataille s'aggravait de minute en minute.

Pourquoi Weiss ne revenait-il pas? Il avait si formellement promis de rentrer, à la première attaque! Et l'inquiétude d'Henriette croissait, elle s'imaginait des obstacles, la route coupée, les obus rendant déjà la retraite trop dangereuse. Peut-être même était-il arrivé un malheur. 5 Elle en écartait la pensée, trouvant dans l'espoir un ferme soutien d'action. Puis, elle forma un instant le projet d'aller là-bas, de partir à la rencontre de son mari. Des incertitudes la retinrent: peut-être se croiseraient-ils; et que deviendrait-elle, si elle le manquait? et quel serait son 10 tourment, à lui, s'il rentrait sans la trouver? Du reste, la témérité d'une visite à Bazeilles en ce moment lui apparaissait naturelle, sans héroïsme déplace, rentrant dans son rôle de femme active, faisant en silence ce que nécessitait la bonne tenue de son ménage. Où son mari était, elle 15 devait être, simplement.

Mais elle eut un brusque geste, elle dit tout haut, en quittant la fenêtre:

- Et monsieur Delaherche . . . Je vais voir . . .

Elle venait de songer que le fabricant de drap, lui aussi, 20 avait couché à Bazeilles, et que, s'il était rentré, elle aurait par lui des nouvelles. Promptement, elle redescendit. Au lieu de sortir par la rue des Voyards, elle traversa l'étroite cour de la maison, elle prit le passage qui conduisait aux vastes bâtiments de la fabrique, dont la monu- 25 mentale façade donnait sur la rue Maqua.

Au premier étage, elle comptait frapper à la porte du cabinet de toilette, en petite amie d'enfance, en intime qui venait parfois causer ainsi le matin. Mais cette porte, mal fermée, était restée entr'ouverte. Elle n'eut qu'à 30 la pousser, elle se trouva dans le cabinet, puis dans la chambre.

5

Gilberte! appela doucement Henriette.

La jeune femme s'agita, s'étira sans ouvrir les paupières.

Ensuite, soulevant la tête, reconnaissant Henriette:

— Tiens! c'est toi . . . Quelle heure est-il donc?

Quand elle sut que six heures sonnaient, elle éprouva une gêne, plaisantant pour la cacher, disant que ce n'était pas une heure à venir réveiller les gens. Puis, à la première question sur son mari:

10 — Mais il n'est pas rentré, il ne rentrera que vers neuf heures, je pense . . . Pourquoi veux-tu <sup>1</sup> qu'il rentre sitôt?

Henriette, en la voyant souriante, dans son engourdissement de sommeil heureux, dut insister.

- Je te dis qu'on se bat à Bazeilles depuis le petit jour, 15 et comme je suis très inquiète de mon mari...
  - Oh! ma chère, s'écria Gilberte, tu as bien tort . . . Le mien est si prudent, qu'il serait depuis longtemps ici, s'il y avait le moindre danger . . . Tant que tu ne le verras pas, va! tu peux être tranquille.
- Cette réflexion frappa beaucoup Henriette. En effet, Delaherche n'était pas un homme à s'exposer inutilement. Elle en fut toute rassurée, elle alla tirer les rideaux, rabattre les persiennes; et la chambre s'éclaira de la grande lumière rousse <sup>2</sup> du ciel, où le soleil commençait à percer et à dorer le brouillard. Une des fenêtres était restée entr'ouverte, on entendait maintenant le canon, dans cette grande pièce tiède, si close et si étouffée tout à l'heure.
  - C'est vrai qu'on se bat! finit par s'écrier Gilberte. Il faut que je m'habille bien vite.
- 30 Et elle sauta du lit, elle se fit aider, se chaussant, passant tout de suite une robe, pour être prêt à recevoir et à descendre, s'il le fallait. Comme elle achevait rapidement de

IG

se coiffer, on frappa, et elle courut ouvrir, en reconnaissant la voix de la vieille madame Delaherche.

- Mais parfaitement, chère mère, vous pouvez entrer.

Madame Delaherche demeura quelques secondes suffoquée, comme si elle ne pouvait reprendre haleine. Elle 5 eut un involontaire regard autour de la chambre, s'arrêta au lit resté grand ouvert, dans son désordre.

— Alors, c'est madame Weiss qui est montée vous réveiller . . . Vous avez pu dormir, ma fille . . .

Gilberte, rougissante, répondait :

— Oui, j'ai eu tout de même quelques heures de bon sommeil . . . Vous savez que Jules n'est pas rentré . . .

D'un geste, madame Delaherche l'interrompit. Depuis que le canon tonnait, elle s'inquiétait, guettait le retour de son fils. Mais c'était une mère héroïque. Et elle se res- 15 souvint de ce qu'elle était montée faire.

- Votre oncle, le colonel, nous envoie le major Bouroche, avec un billet écrit au crayon, pour nous demander
  si nous ne pourrions pas laisser installer ici une ambulance... Il sait que nous avons de la place, dans la fabri- 20
  que, et j'ai déjà mis la cour et le séchoir à la disposition
  de ces messieurs... Seulement, vous devriez descendre.
- Oh! tout de suite, tout de suite! dit Henriette, qui se rapprocha. Nous allons aider.

Gilberte elle-même se montra très émue, très passion- 25 née pour ce rôle nouveau d'infirmière. Elle prit à peine le temps de nouer sur ses cheveux une dentelle; et les trois femmes descendirent. En bas, comme elles arrivaient sous le vaste porche, elles virent un rassemblement dans la rue, par la porte ouverte à deux battants. Une voiture 30 basse 2 arrivait lentement, une sorte de carriole, attelée d'un seul cheval, qu'un lieutenant de zouaves conduisait par la

bride. Et elles crurent que c'était un premier blessé qu'on leur amenait.

- Oui, oui! c'est ici, entrez!

Mais on les détrompa. Le blessé qui se trouvait couché au fond de la carriole, était le maréchal de Mac-Mahon, la fesse gauche à demi emportée, et que l'on ramenait à la Sous-Préfecture, après lui avoir fait un premier pansement, dans une petite maison de jardinier. Il était nu-tête, à moitié dévêtu, les broderies d'or de son uniforme salies to de poussière et de sang. Sans parler, il avait levé la tête, il regardait, d'un air vague. Puis, ayant aperçu les trois femmes, saisies, les mains jointes devant ce grand malheur qui passait, l'armée tout entière frappée dans son chef, dès les premiers obus, il inclina légèrement la tête, avec un faible et paternel sourire. Mais une voix rude cria de la cour:

— Mesdames, ce n'est pas dehors, c'est ici qu'on a besoin de vous!

Elles rentrèrent toutes trois, elles se trouvèrent devant 20 le major Bouroche qui avait déjà jeté dans un coin son uniforme, pour revêtir un grand tablier blanc. Sa tête énorme aux durs cheveux hérissés, son musse de lion slambait 2 de hâte et d'énergie, au-dessus de toute cette blancheur, encore sans tache. Et il leur apparut si terrible, 25 qu'elles lui appartinrent du coup, obéissant à un signe, se bousculant 3 pour le satisfaire.

— Nous n'avons rien . . . Donnez-moi du linge, tâchez de trouver encore des matelas, montrez à mes hommes où est la pompe . . .

30 Elles coururent, se multiplièrent, ne furent plus que ses servantes.

C'était un très bon choix que la fabrique pour une am-

bulance. Il y avait là surtout le séchoir, une immense salle fermée par de grands vitrages, où l'on pouvait installer aisément une centaine de lits; et, à côté, se trouvait un hangar, sous lequel on allait être à merveille pour faire les opérations: une longue table venait d'y être apportée, la pompe n'était qu'à quelques pas, les petits blessés pourraient attendre sur la pelouse voisine. Puis, cela était vraiment agréable, ces beaux ormes séculaires qui donnaient une ombre délicieuse.

Bouroche avait préféré s'établir tout de suite dans 10 Sedan, prévoyant le massacre, l'effroyable poussée qui allait y jeter les troupes. Il s'était contenté de laisser près du 7º corps, en arrière de Floing, deux ambulances volantes et de premiers secours, d'où l'on devait lui envoyer les blessés, après les avoir pansés sommairement. Toutes 15 les escouades de brancardiers 1 étaient là-bas, chargées de ramasser sous le feu les hommes qui tombaient, ayant avec elles le matériel 2 des voitures et des fourgons. Et Bouroche, sauf deux de ses aides restés sur le champ de bataille, avait amené son personnel, deux majors de seconde 20 classe et trois sous-aides, qui sans doute suffiraient aux opérations. En outre, il y avait là trois pharmaciens et une douzaine d'infirmiers.

Le canon grondait, il savait bien que d'un instant à l'autre la besogne allait arriver, des voitures pleines de 25 chair saignante; et il installait violemment 3 la grande salle encore vide. Puis, sous le hangar, ce furent d'autres préparatifs: les caisses de pansement et de pharmacie rangées, ouvertes sur une planche, des paquets de charpie, des bandes, des compresses, des linges, des appareils à 30 fractures; tandis que, sur une autre planche, à côté d'un gros pot de cérat 4 et d'un flacon de chloroforme, les

trousses <sup>1</sup> s'étalaient, toutes les formes aiguës et coupantes de ce qui fouille, entaille, tranche, abat.<sup>2</sup>

Sur la grande table, Bouroche venait de faire placer un matelas, qu'il garnissait d'une toile cirée, lorsqu'un piéti5 nement de chevaux se fit entendre sous le porche. C'était une première voiture d'ambulance, qui entra dans la cour. Mais elle ne contenait que dix petits blessés, assis face à face, la plupart ayant un bras en écharpe, quelques-uns atteints à la tête, le front bandé. Ils descendirent, simplement soutenus; et la visite commença.

Comme Henriette aidait doucement un soldat tout jeune, l'épaule traversée d'une balle, à retirer sa capote, ce qui lui arrachait des cris, elle remarqua le numéro de son régiment.

— Mais vous êtes du 106<sup>e</sup>! Est-ce que vous appartenez à la compagnie Beaudoin?

Non, il était de la compagnie Ravaud. Mais il connaissait tout de même le caporal Jean Macquart, il crut pouvoir dire que l'escouade de celui-ci n'avait pas encore été 20 engagée. Et ce renseignement, si vague, suffit pour donner de la joie à la jeune femme: son frère vivait, elle serait tout à fait soulagée, lorsqu'elle aurait embrassé son mari, qu'elle continuait à attendre d'une minute à l'autre.

A ce moment, Henriette, ayant levé la tête, fut saisie 25 d'apercevoir, à quelques pas d'elle, au milieu d'un groupe, Delaherche, racontant les terribles dangers qu'il venait de courir, de Bazeilles à Sedan. Comment se trouvait-il là? Elle ne l'avait pas vu entrer.

- Et mon mari n'est pas avec vous?

Mais Delaherche, que sa mère et sa femme question naient complaisamment, ne se hâtait point.

<sup>-</sup>Attendez, tout à l'heure.

5

IC

15

Puis, reprenant son récit:

— De Bazeilles à Balan, j'ai failli être tué vingt fois. Une grêle, un ouragan de balles et d'obus!... Et j'ai rencontré l'empereur, oh! très brave... Ensuite, de Balan ici, j'ai pris ma course...

Henriette lui secoua le bras.

- Mon mari?
- -Weiss? mais il est resté là-bas, Weiss!
- Comment, là-bas?
- Oui, il a ramassé le fusil d'un soldat mort, il se bat.
- Il se bat, pourquoi donc?
- Oh! un enragé! Jamais il n'a voulu me suivre, et je l'ai lâché, naturellement.

Les yeux fixes, élargis, Henriette le regardait. Il y eut un silence. Puis, tranquillement, elle se décida.

- C'est bon, j'y vais.

Elle y allait, comment? Mais c'était impossible, c'était fou! Delaherche reparlait des balles, des obus qui balayaient la route. Gilberte lui avait repris les mains pour la retenir, tandis que madame Delaherche s'épuisait aussi 20 à lui démontrer l'aveugle témérité de son projet. De son air doux et simple, elle répéta:

— Non, c'est inutile, j'y vais.

Et elle s'obstina, n'accepta que la dentelle noire que Gilberte avait sur la tête, et déjà, elle s'engageait sous le 25 porche. Une nouvelle voiture d'ambulance entrait, et ils durent la laisser passer. Celle-ci, plus petite, à deux roues seulement, contenait deux grands blessés, couches sur des sangles.<sup>1</sup> Le premier qu'on descendit, avec toutes sortes de précautions, n'était plus qu'une masse de chairs 30 sanglantes, une main cassée, le flanc labouré par un éclat d'obus. Le second avait la jambe droite broyée.<sup>2</sup> Et tout

de suite Bouroche, faisant placer celui-ci sur la toile cirée du matelas, commença la première opération, au milieu du continuel va-et-vient des infirmiers et de ses aides. Madame Delaherche et Gilberte, assises près de la pelouse, 5 roulaient des bandes.

Dehors, Delaherche avait rattrapé Henriette.

— Voyons, ma chère madame Weiss, vous n'allez pas faire cette folie... Comment voulez-vous rejoindre Weiss là-bas? Il ne doit même plus y être, il s'est sans doute 10 jeté à travers champs pour revenir... Je vous assure que Bazeilles est inabordable.

Mais elle ne l'écoutait pas, marchait plus vite, s'engageait dans la rue du Ménil, pour gagner la porte de Balan. Il était en proie à un combat intérieur fort désagréable, 15 partagé entre son devoir d'homme brave qui lui commandait de ne pas quitter Henriette, et sa terreur de refaire le chemin de Bazeilles sous les obus. Il était près de neuf heures. Tout d'un coup, comme ils arrivaient à la porte de Balan, un flot d'officiers à cheval qui rentraient, les sépara. Vainement, il courut, chercha la jeune femme : elle devait être hors de l'enceinte,² hâtant le pas sur la route. Et, sans pousser le zèle plus loin, il se surprit à dire tout haut :

—Ah, tant pis! c'est trop bête!

Alors, Delaherche flâna dans Sedan, en bourgeois curieux qui ne voulait rien perdre du spectacle, travaillé 3 cependant d'une inquiétude croissante. Il se rendit à l'Hôtel de Ville, y trouva le conseil municipal siégeant en permanence, s'y oublia longtemps, sans rien apprendre de 30 nouveau, sinon que la bataille tournait fort mal. Mais, vers onze heures, comme il battait de nouveau le pavé, il fut arrêté un instant, dans la Grande-Rue, devant l'hôtel de

l'Europe, par un lent cortège, des cavaliers couverts de poussière, dont les mornes chevaux marchaient au pas. Et, à la tête, il reconnut l'empereur, qui rentrait après avoir passé quatre heures sur le champ de bataille. La mort n'avait pas voulu de lui, décidément. Sous la sueur 5 d'angoisse de cette marche au travers de la défaite, le fard i s'en était allé des joues, les moustaches cirées s'étaient amollies, pendantes, la face terreuse avait pris l'hébètement douloureux d'une agonie. Un officier, qui descendit devant l'hôtel, se mit à expliquer au milieu 10 d'un groupe la route parcourue, de la Moncelle à Givonne, tout le long de la petite vallée, parmi les soldats du 1er corps, que les Saxons avaient refoulés sur la rive droite du ruisseau; et l'on était revenu par le chemin creux du Fond de Givonne, dans un tel encombrement déjà, que même, si 15 l'empereur avait désiré retourner sur le front des troupes, il n'aurait pu le faire que très difficilement. D'ailleurs, à quoi bon?

Comme Delaherche écoutait ces détails, une détonation violente ébranla le quartier. C'était un obus qui venait de 20 démolir une cheminée, rue Sainte-Barbe, près du Donjon. Il y eut un sauve-qui-peut, des cris de femmes s'élevèrent. Lui, s'était collé contre un mur, lorsqu'une nouvelle détonation brisa les vitres d'une maison voisine. Cela devenait terrible, si l'on bombardait Sedan; et il rentra au pas de 25 course rue Maqua, il fut pris d'un tel besoin de savoir, qu'il ne s'arrêta point, monta vivement sur les toits, ayant là-haut une terrasse, d'où l'on dominait la ville et les environs.

Tout de suite, il fut un peu rassuré. Le combat avait 30 lieu par-dessus la ville, les batteries allemandes de la Marfée et de Frénois allaient, au delà des maisons,

balayer le plateau de l'Algérie; et il s'intéressa même au vol des obus, à la courbe immense de légère fumée qu'ils laissaient sur Sedan, pareils à des oiseaux invisibles au fin sillage <sup>1</sup> de plumes grises.

Il fouillait de ses yeux vifs les coteaux de la Marfée, lorsqu'il eut l'idée de la lunette d'approche 2 qu'il s'amusait autrefois à braquer 3 sur les environs, du haut de la terrasse. Il descendit la chercher, remonta, l'installa; et, comme il s'orientait, faisant à petits mouvements défiler les terres, les 10 arbres, les maisons, il tomba, au-dessus de la grande batterie de Frénois, sur le groupe d'uniformes que Weiss avait deviné de Bazeilles, à l'angle d'un bois de pins. Mais lui, grâce au grandissement, aurait compté les officiers de cet état-major, tellement il les voyait avec netteté. Plusieurs 15 étaient à demi couchés dans l'herbe, d'autres debout formaient des groupes; et, en avant, il y avait un homme seul, l'air sec et mince, à l'uniforme sans éclat, dans lequel pourtant il sentit le maître. C'était bien le roi de Prusse, à peine haut comme la moitié du doigt, un de ces minuscules 20 soldats de plomb des jouets d'enfant, dont la face, grosse comme une lentille, ne mettait qu'un point blême sous le vaste ciel bleu.

Il n'était pas midi encore, le roi constatait la marche mathématique, inexorable de ses armées, depuis neuf heures. Elles allaient, elles allaient toujours selon les chemins tracés, complétant le cercle, refermant pas à pas, autour de Sedan, leur muraille d'hommes et canons. Et le roi, tranquille, regardait, attendait. Une heure, deux heures encore, peutêtre trois: ce n'était qu'une question de temps, un rouage 4 poussait l'autre, la machine à broyer était en branle 5 et achèverait sa course. Sous l'infini du ciel ensoleillé, le champ de bataille se rétrécissait, toute cette mêlée furieuse

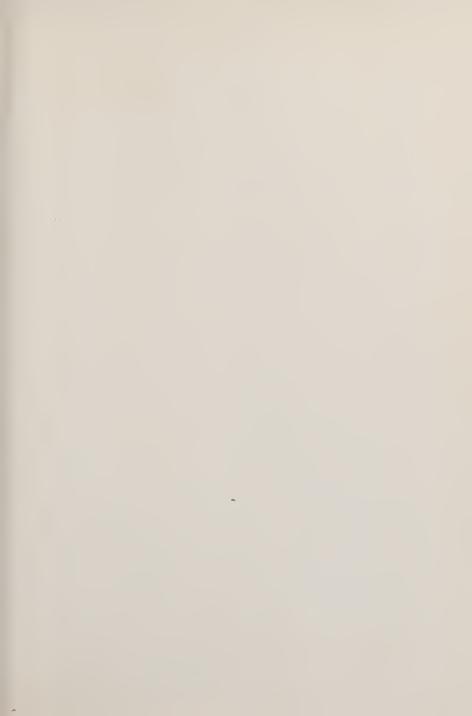



## BATTLEFIELD OF SEDAN.

(From Droysen's Handatlas.)

I, II, Bavarians. IV, V, XI. Prussians. - German Troops XII, Saxons.

W, Wurtembergers. C, Cavalry. G, Royal Guards. Artillery.

- French Troops. I, Ducrot. V, Wimpffen.

XII, Lebrun. VII, Douy.

C, Cavalry (Margueritte.)

Time, about noon, Sept. 1.

de points noirs se culbutait, se tassait de plus en plus autour de Sedan. Des vitres luisaient dans la ville, une maison semblait brûler, à gauche, vers le faubourg de la Cassine. Puis, au delà, dans les champs redevenus déserts, du côté de Donchery et du côté de Carignan, c'était une paix 5 chaude et lumineuse, les eaux claires de la Meuse, les arbres heureux de vivre, les grandes terres fécondes, les larges prairies vertes, sous l'ardeur puissante de midi.

D'un mot, le roi avait demandé un renseignement. Sur l'échiquier colossal, il voulait savoir et tenir dans sa main 10 cette poussière d'hommes qu'il commandait. A sa droite, un vol d'hirondelles, effrayées par le canon, tourbillonna, s'enleva très haut, se perdit vers le sud.

## VII

Sur la route de Balan, Henriette d'abord put marcher d'un pas rapide. Il n'était guère plus de neuf heures, la 15 chaussée large, bordée de maisons et de jardins, se trouvait libre encore, obstruée pourtant de plus en plus, à mesure qu'on approchait du bourg, par les habitants qui fuyaient et par des mouvements de troupe. A chaque nouveau flot de foule, elle se serrait contre les murs, elle se 20 glissait, passait quand même. Et, mince, effacée dans sa robe sombre, ses beaux cheveux blonds et sa petite face pâle à demi disparus sous le fichu de dentelle noire, elle échappait aux regards, rien ne ralentissait son pas léger et silencieux.

Mais, à Balan, un régiment d'infanterie de marine barrait la route. C'était une masse compacte d'hommes attendant des ordres, à l'abri des grands arbres qui les cachaient. Elle se haussa sur les pieds,<sup>2</sup> n'en vit pas la fin. Cepen-

dant, elle essaya de se faire plus petite encore, de se faufiler. Des coudes la repoussaient, elle sentait dans ses flancs les crosses des fusils. Au bout de vingt pas, des cris, des protestations s'élevèrent. Un capitaine tourna la tête 5 et s'emporta.

- Eh! la femme, êtes-vous folle?... Où allez-vous?
- Je vais à Bazeilles.
- Comment, à Bazeilles!

Ce fut un éclat de rire général. On se la montrait, on 10 plaisantait. Le capitaine, égayé lui aussi, venait de reprendre:

- A Bazeilles, ma petite, vous devriez bien nous y emmener avec vous!... Nous y étions tout à l'heure, j'espère que nous allons y retourner; mais je vous avertis qu'il n'y 15 fait pas froid.<sup>2</sup>
  - Je vais à Bazeilles rejoindre mon mari, déclara Henriette de sa voix douce, tandis que ses yeux d'un bleu pâle gardaient leur tranquille décision.

On cessa de rire, un vieux sergent la dégagea, la força de 20 retourner en arrière.

- Ma pauvre enfant, vous voyez bien qu'il vous est impossible de passer... Ce n'est pas l'affaire d'une femme d'aller à Bazeilles en ce moment... Vous le retrouverez plus tard, votre mari. Voyons, soyez raisonnable!
- Elle dut céder, elle s'arrêta, debout, se haussant à chaque minute, regardant au loin, dans l'entêtée résolution de continuer sa route. Ce qu'elle entendait dire autour d'elle la renseignait. Des officiers se plaignaient amèrement de l'ordre de retraite qui leur avait fait abandonner Bazeilles, 30 dès huit heures un quart, lorsque le général Ducrot, succédant au maréchal, s'était avisé de vouloir concentrer toutes les troupes sur le plateau d'Illy. Maintenant que le général

10

de Wimpffen succédait au général Ducrot, le premier plan de nouveau l'emportait, l'ordre arrivait de réoccuper Bazeilles coûte que coûte, pour jeter les Bavarois à la Meuse. N'était-ce pas imbécile de leur avoir fait abandonner une position, qu'il leur fallait à cette heure reconquérir? 5 On voulait bien se faire tuer, mais pas pour le plaisir, vraiment!

Il y eut un grand mouvement d'hommes et de chevaux, le général de Wimpssen parut, debout sur ses étriers, la face ardente, la parole exaltée, criant:

— Mes amis, nous ne pouvons pas reculer, ce serait la fin de tout . . . Si nous devons battre en retraite, nous irons sur Carignan et non sur Mézières . . . Mais nous vaincrons, vous les avez battus ce matin, vous les battrez encore!

Il galopa, s'éloigna par un chemin qui montait vers la 15 Moncelle. Le bruit courait qu'il venait d'avoir avec le général Ducrot une discussion violente, chacun soutenant son plan, attaquant le plan contraire, l'un déclarant que la retraite par Mézières n'était plus possible depuis le matin, l'autre prophétisant qu'avant le soir, si l'on ne se retirait 20 pas sur le plateau d'Illy, l'armée serait cernée. Et ils s'accusaient mutuellement de ne connaître ni le pays, ni la situation vraie des troupes. Le pis était qu'ils avaient tous les deux raison.

Beaucoup de ces jeunes soldats arrivaient de Toulon, de 25 Rochefort ou de Brest, à peine instruits, sans avoir jamais fait le coup de feu; 3 et, depuis le matin, ils se battaient avec une bravoure, une solidité de vétérans. Eux qui, de Reims à Mouzon, avaient marché si mal, alourdis d'inaccoutumance, 4 se révélaient comme les mieux disciplinés, les 30 plus fraternellement unis d'un lien de devoir et d'abnégation, devant l'ennemi. Les clairons n'avaient eu qu'à son-

ner, ils retournaient au feu, ils reprenaient l'attaque, malgré leurs cœurs gros de colère. Trois fois, on leur avait promis, pour les soutenir, une division qui ne venait pas. Ils se sentaient abandonnés, sacrifiés. C'était leur vie à tous qu'on leur demandait, en les ramenant ainsi sur Bazeilles, après le leur avoir fait évacuer. Et ils le savaient, et ils donnaient leur vie sans une révolte, serrant les rangs, quittant les arbres qui les protégeaient, pour rentrer sous les obus et les balles.

Enfin, on marchait donc! Henriette les suivit, espérant arriver avec eux, prête à courir, s'ils couraient. Mais, de nouveau déjà, on s'était arrêté. A présent, les projectiles pleuvaient, il allait falloir, pour réoccuper Bazeilles, reconquérir chaque mètre de la route, s'emparer des ruelles, to des maisons, des jardins, à droite et à gauche. Les premiers rangs avaient ouvert le feu, on n'avançait plus que par saccades, les moindres obstacles faisaient perdre de longues minutes. Jamais elle n'arriverait, si elle restait ainsi en queue, attendant la victoire. Et elle se décida, se jeta à droite, entre deux haies, dans un sentier qui descendait vers les prairies.

Le projet d'Henriette fut alors d'atteindre Bazeilles par ces vastes prés bordant la Meuse. Cela, d'ailleurs, n'était pas très net en elle. Soudain, elle resta plantée, au bord 25 d'une petite mer immobile, qui, de ce côté-ci, lui barrait le chemin. C'était l'inondation, les terres basses changées en un lac de défense, auxquelles elle n'avait point songé. Un instant, elle voulut retourner en arrière; puis, au risque d'y laisser ses chaussures, elle continua, suivit le 30 bord, dans l'herbe trempée, où elle enfonçait jusqu'à la cheville. Pendant une centaine de mètres, ce fut praticable. Ensuite, elle buta 5 contre le mur d'un jardin: le

terrain dévalait, l'eau battait le mur, profonde de deux mètres. Impossible de passer. Ses petits poings se serrèrent, elle dut se raidir de toute sa force, pour ne pas fondre en larmes. Après le premier saisissement, elle longea la clôture, trouva une ruelle qui filait entre les s maisons éparses. Cette fois, elle se crut sauvée, car elle connaissait ce dédale, ces bouts de sentiers enchevêtrés, dont l'écheveau 2 aboutissait tout de même au village.

Là seulement, les obus tombaient. Henriette resta figée,3 très pâle, dans l'assourdissement d'une effrayante déto- 10 nation, dont le coup de vent 4 l'enveloppa. Un projectile venait d'éclater devant elle, à quelques mètres. Elle tourna la tête, examina les hauteurs de la rive gauche, d'où montaient les fumées des batteries allemandes; et elle comprit, se remit en marche, les yeux fixés sur l'ho- 15 rizon, guettant les obus, pour les éviter. La témérité folle de sa course n'allait pas sans un grand sang-froid, toute la tranquillité brave dont sa petite âme de bonne ménagère était capable. Elle voulait ne pas être tuée, retrouver son mari, le reprendre, vivre ensemble, heureux en- 20 core. Les obus ne cessaient plus, elle filait le long des murs, se jetait derrière les bornes,5 profitait des moindres abris. Mais il se présenta un espace découvert, un bout de chemin défoncé, déjà couvert d'éclats; et elle attendait, à l'encoignure 6 d'un hangar, lorsqu'elle aperçut, devant 25 elle, au ras d'une sorte de trou, la tête curieuse d'un enfant, qui regardait. C'était un petit garçon de dix ans, pieds nus, habillé d'une seule chemise et d'un pantalon en lambeaux, quelque rôdeur de route, très amusé par la bataille. Ses minces yeux noirs pétillaient, et il s'excla-3: mait d'allégresse, à chaque détonation:

-Oh! ce qu'ils sont rigolo!7... Bougez pas, en v'là

encore un qui s'amène! <sup>1</sup> . . . Boum! a-t-il pété, <sup>2</sup> celui-là! . . . Bougez pas, bougez pas!

Et, à chaque projectile, il faisait un plongeon au fond du trou, reparaissait, levait sa tête d'oiseau siffleur, pour 5 replonger encore.

Henriette remarqua alors que les obus venaient du Liry, tandis que les batteries de Pont-Maugis et de Noyers ne tiraient plus que sur Balan. Elle voyait très nettement la fumée, à chaque décharge; puis, elle entendait presque 10 aussitôt le sifflement, que suivait la détonation. Il dut y avoir un court répit, des vapeurs légères se dissipaient lentement.

— Pour sûr qu'ils boivent un coup! 3 cria le petit. Vite, vite! donnez-moi la main, nous allons nous cavaler! 4

15 Il lui prit la main, la força à le suivre; et tous deux galopèrent, côte à côte, pliant le dos, traversant ainsi l'espace découvert. Au bout, comme ils se jetaient derrière une meule <sup>5</sup> et qu'ils se retournaient, ils virent de nouveau un obus arriver, tomber droit sur le hangar, à la 20 place qu'ils occupaient tout à l'heure. Le fracas fut épouvantable, le hangar s'abattit.

Du coup, une joie folle fit danser le gamin, qui trouvait ça très farce.<sup>6</sup>

--- Bravo! en v'là de la casse 7!... Hein? tout de même, 25 il était temps!

Mais, une seconde fois, Henriette se heurtait contre un obstacle infranchissable, des murs de jardin, sans chemin aucun. Son petit compagnon continuait à rire, disait qu'on passait toujours, quand on le voulait bien. Il grimpa sur le chaperon d'un mur, l'aida ensuite à le franchir. D'un saut, ils se trouvèrent dans un potager, parmi des planches de haricots et de pois. Des clôtures partout.

25

Alors, pour en sortir, il leur fallut traverser une maison basse I de jardinier. Lui, sifflant, les mains ballantes, allait le premier, ne s'étonnait de rien. Il poussa une porte, se trouva dans une chambre, passa dans une autre, où il y avait une vieille femme, la seule âme restée là sans doute. 5 Elle semblait hébétée, debout près d'une table. regarda ces deux personnes inconnues passer ainsi au travers de sa maison; et elle ne leur dit pas un mot, et eux-mêmes ne lui adressèrent pas la parole. Déjà, de l'autre côté, ils ressortaient dans une ruelle, qu'ils purent 10 suivre pendant un instant. Puis, d'autres difficultés se présentèrent, ce fut de la sorte,2 durant près d'un kilomètre, des murailles sautées, des haies franchies, une course qui coupait au plus court, par les portes des remises, les fenêtres des habitations, selon le hasard de la route 15 qu'ils parvenaient à se frayer. Des chiens hurlaient, ils faillirent être renversés par une vache qui fuyait d'un galop furieux. Cependant, ils devaient approcher,3 une odeur d'incendie leur arrivait, de grandes fumées rousses, telles que de légers crêpes flottants, voilaient à chaque mi- 20 nute le soleil.

Tout d'un coup, le gamin s'arrêta, se planta devant Henriette.

— Dites donc, madame, comme ça, où donc allezvous?

— Mais tu le vois, je vais à Bazeilles.

Il siffla, il eut un de ses rires aigus de vaurien 4 échappé de l'école, qui se faisait du bon sang.<sup>5</sup>

— A Bazeilles . . . Ah! non, ça n'est pas mon affaire . . . Moi, je vas <sup>6</sup> ailleurs. Bien le bonsoir!

Et il tourna sur les talons, il s'en alla comme il était venu, sans qu'elle pût savoir d'où il sortait ni où il rentrait. Elle l'avait trouvé dans un trou, elle le perdit des yeux au coin d'un mur; et jamais plus elle ne devait le revoir.

Quand elle fut seule, Henriette éprouva un singulier sen-5 timent de peur. Ce n'était guère une protection, cet enfant chétif ' avec elle ; mais il l'étourdissait de son bavardage. Maintenant, elle tremblait, elle si naturellement courageuse. Les obus ne tombaient plus, les Allemands avaient cessé de tirer sur Bazeilles, dans la crainte sans doute de tuer les 10 leurs, maîtres du village. Seulement, depuis quelques minutes, elle entendait des balles siffler, ce bourdonnement de grosses mouches dont on lui avait parlé, et qu'elle reconnaissait. Au loin, c'était une confusion telle de toutes les rages, qu'elle ne distinguait même pas le bruit de la fusil-15 lade, dans la violence de cette clameur. Comme elle tournait l'angle d'une maison, il y eut, près de son oreille, un bruit mat, une chute de plâtre, qui la firent s'arrêter net: une balle venait d'écorner la façade, elle en restait toute pâle. Puis, avant qu'elle se fût demandé si elle aurait le courage 20 de continuer, elle reçut au front comme un coup de marteau, elle tomba sur les deux genoux, étourdie.2 Une seconde balle, qui ricochait,3 l'avait effleurée un peu au-dessus du sourcil gauche, en ne laissant là qu'une forte meurtrissure. Quand elle eut porté les deux mains à son front, elle 25 les retira rouges de sang. Mais elle avait senti le crâne solide, intact, sous les doigts; et elle répéta tout haut, pour s'encourager:

— Ce n'est rien, ce n'est rien... Voyons, je n'ai pas peur, non! je n'ai pas peur...

30 Et c'était vrai, elle se releva, elle marcha dès lors parmi les balles avec une insouciance de créature dégagée d'ellemême, qui ne raisonne plus, qui donne sa vie. Elle ne

cherchait même plus à se protéger, allant tout droit, la tête haute, n'allongeant le pas que dans le désir d'arriver. Les projectiles s'écrasaient autour d'elle, vingt fois elle manqua d'être tuée, sans paraître le savoir. Sa hâte légère, son activité de femme silencieuse, semblaient l'aider, la faire passer si fine, si souple dans le péril, qu'elle y échappait. Elle était enfin à Bazeilles, elle coupa au milieu d'un champ de luzerne, pour rejoindre la route, la grande rue qui traverse le village. Comme elle y débouchait, elle reconnut sur la droite, à deux cents pas, sa maison qui brû- lait, sans qu'on vît les flammes au grand soleil, le toit à demi effondré déjà, les fenêtres vomissant des tourbillons de fumée noire. Alors, un galop l'emporta, elle courut à perdre haleine.

Weiss, dès huit heures, s'était trouvé enfermé là, séparé 15 des troupes qui se repliaient. Tout de suite, le retour à Sedan était devenu impossible, car les Bavarois, débordant par le parc de Montivilliers, avaient coupé la ligne de retraite. Il était seul, avec son fusil et les cartouches qui lui restaient, lorsqu'il aperçut devant sa porte une dizaine de 26 soldats, demeurés comme lui en arrière, isolés de leurs camarades, cherchant des yeux un abri, pour vendre au moins chèrement leur peau. Vivement, il descendit leur ouvrir, et la maison dès lors eut une garnison, un capitaine, un caporal, huit hommes, tous hors d'eux, enragés résolus à ne pas 25 se rendre.

— Tiens! Laurent, vous en êtes! s'écria Weiss, surpris de voir parmi eux un grand garçon maigre, qui tenait un fusil, ramassé à côté de quelque cadavre.

Laurent, en pantalon et en veste de toile bleue, était un 30 garçon jardinier du voisinage, âgé d'une trentaine d'années, et qui avait perdu récemment sa mère et sa femme, emportées par la même mauvaise fièvre.

— Pourquoi donc que je n'en serais pas? répondit-il. Je n'ai que ma carcasse, je puis bien la donner... Et puis, vous savez, ça m'amuse, à cause que je ne tire pas mal, et que ça va être drôle d'en démolir un à chaque coup, de ces bougres-là!

Déjà, le capitaine et le caporal inspectaient la maison. Rien à faire du rez-de-chaussée, on se contenta de pousser les meubles contre la porte et les fenêtres, pour les barricader le plus solidement possible. Ce fut ensuite dans les trois petites pièces du premier étage et dans le grenier qu'ils organisèrent la défense, approuvant du reste les préparatifs déjà faits par Weiss, les matelas garnissant les persiennes,<sup>2</sup> les meurtrières ménagées de place en place, entre les lames.

15 Il n'arrivait encore dans la façade que des balles perdues. Weiss et le capitaine, accompagnés du garçon jardinier et de deux hommes, étaient montés dans le grenier, d'où ils pouvaient mieux surveiller la route. Ils la voyaient obliquement, jusqu'à la place de l'Église. Cette place était mainte-20 tenant au pouvoir des Bavarois; mais ils n'avançaient toujours qu'avec beaucoup de peine et une extrême prudence. Au coin d'une ruelle, une poignée de fantassins les tint encore en échec pendant près d'un quart d'heure, d'un feu tellement nourri, que les morts s'entassaient. Ensuite, ce 25 fut une maison, à l'autre encoignure, dont ils durent s'emparer, avant de passer outre. Par moments, dans la fumée, on distinguait une femme, avec un fusil, tirant d'une des fenêtres. C'était la maison d'un boulanger, des soldats s'y trouvaient oubliés, mêlés aux habitants; et, la maison prise. 30 il y eut des cris, une effroyable bousculade 4 roula jusqu'au mur d'en face, un flot dans lequel apparut la jupe de la femme. une veste d'homme, des cheveux blancs hérissés; puis, un

feu de peloton <sup>1</sup> gronda, du sang jaillit jusqu'au chaperon du mur. Les Allemands étaient inflexibles: toute personne prise les armes à la main, n'appartenant point aux armées belligérantes, était fusillée sur l'heure, comme coupable de s'être mise en dehors du droit des gens.2 Devant la fu- 5 rieuse résistance du village, leur colère montait, et les pertes effroyables qu'ils éprouvaient depuis bientôt cinq heures, les poussaient à d'atroces représailles. Les ruisseaux coulaient rouges, les morts barraient la route, certains carrefours n'étaient plus que des charniers, d'où s'élevaient des râles.3 ro Alors, dans chaque maison qu'ils emportaient de haute lutte, on les vit jeter de la paille enflammée; d'autres couraient avec des torches, d'autres badigeonnaient 4 les murs de pétrole; et bientôt des rues entières furent en feu, Bazeilles flamba. 15

Cependant, au milieu du village, il n'y avait plus que la maison de Weiss, avec ses persiennes closes, qui gardait son air menaçant de citadelle, resolue à ne pas se rendre.

- Attention! les voici! cria le capitaine.

Une décharge, partie du grenier et du premier étage, 20 coucha par terre trois des Bavarois qui s'avançaient, en rasant les murs. Les autres se replièrent, s'embusquèrent à tous les angles de la route; et le siège de la maison commença, une telle pluie de balles fouetta la façade qu'on aurait dit un ouragan de grêle. Pendant près de dix minutes, 25 cette fusillade ne cessa pas, trouant le plâtre, sans faire grand mal. Mais un des hommes que le capitaine avait pris avec lui dans le grenier, ayant commis l'imprudence de se montrer à une lucarne, 5 fut tué raide, d'une balle en plein front. 6

— Nom d'un chien! 7 un de moins! gronda le capitaine. Méfiez-vous donc, nous ne sommes pas assez pour nous faire tuer par plaisir!

Lui-même avait pris un fusil, et il tirait, abrité derrière un volet. Mais Laurent, le garçon jardinier, faisait surtout son admiration. A genoux, le canon de son chassepot appuyé dans l'étroite fente d'une meurtrière, comme à l'affût, il ne lâchait un coup qu'en toute certitude; et il en annonçait même le résultat à l'avance.

— Au petit officier bleu, là-bas, dans le cœur... A l'autre, plus loin, le grand sec, entre les deux yeux... Au gros qui a une barbe rousse et qui m'embête, dans le 10 ventre...

Et, chaque fois, l'homme tombait, foudroyé, frappé à l'endroit qu'il désignait; et lui continuait paisiblement, ne se hâtait pas, ayant de quoi faire,<sup>2</sup> disait-il, car il lui aurait fallu du temps, pour les tuer tous de la sorte, un 15 à un.

- Ah! si j'avais des yeux! répétait furieusement Weiss. Il venait de casser ses lunettes, il en était désespéré. Son binocle 3 lui restait, mais il n'arrivait pas à le faire tenir solidement sur son nez, dans la sueur qui lui inon-20 dait la face; et, souvent, il tirait au hasard, enfiévré, les mains tremblantes. Toute une passion croissante emportait son calme ordinaire.
- Ne vous pressez pas, ça ne sert absolument à rien, disait Laurent. Tenez, visez-le avec soin, celui qui n'a 25 plus de casque, au coin de l'épicier... Mais c'est très bien, vous lui avez cassé la patte,4 et le voilà qui gigote 5 dans son sang.

Weiss, un peu pâle, regardait. Il murmura:

- Finissez-le.
- 30 Gâcher 6 une balle, ah! non, par exemple! Vaut mieux en démolir un autre.

Les assaillants devaient avoir remarqué ce tir redou-

table, qui partait des lucarnes du grenier. Pas un homme ne pouvait avancer, sans rester par terre. Aussi firent-ils entrer en ligne des troupes fraîches, avec l'ordre de cribler de balles la toiture. Dès lors, le grenier devint intenable : les ardoises étaient percées aussi aisément que de minces 5 feuilles de papier, les projectiles pénétraient de toutes parts, ronflant comme des abeilles. A chaque seconde, on courait le risque d'être tué.

— Descendons, dit le capitaine. On peut tenir encore au premier.

Mais, comme il se dirigeait vers l'échelle, une balle l'atteignit dans l'aine et le renversa.

- Trop tard, nom d'un chien!

Weiss et Laurent, aidés du soldat qui restait, s'entêtèrent à le descendre, bien qu'il leur criât de ne pas perdre 15 leur temps à s'occuper de lui: il avait son compte, il pouvait tout aussi bien crever en haut qu'en bas. Pourtant, dans une chambre du premier étage, lorsqu'on l'eut couché sur un lit, il voulut encore diriger la défense.

— Tirez dans le tas, ne vous occupez pas du reste. Tant 20 que votre feu ne se ralentira point, ils sont bien trop prudents pour se risquer.

En effet, le siège de la petite maison continuait, s'éternisait. Vingt fois elle avait paru devoir être emportée dans la tempête de fer dont elle était battue; et, sous les ra-25 fales, au milieu de la fumée, elle se montrait de nouveau debout, trouée, déchiquetée,² crachant quand même des balles par chacune de ses fentes. Les assaillants exaspérés d'être arrêtés si longtemps et de perdre tant de monde, devant une pareil bicoque,³ hurlaient, tiraillaient à dis-30 tance, sans avoir l'audace de se ruer pour enfoncer la porte et les fenêtres, en bas.

— Attention! cria le caporal, voilà une persienne qui tombe!

La violence des balles venait d'arracher une persienne de ses gonds. Mais Weiss se précipita, poussa une armoire 5 contre la fenêtre; et Laurent, embusqué derrière, put continuer son tir. Un des soldats gisait à ses pieds, la mâchoire fracassée, perdant beaucoup de sang. Un autre reçut une balle dans la gorge, roula jusqu'au mur, où il râla sans fin, avec un frisson convulsif de tout le corps. 10 Ils n'étaient plus que huit, en ne comptant pas le capitaine, qui, trop affaibli pour parler, adossé au fond du lit, donnait encore des ordres, par gestes. De même que le grenier, les trois chambres du premier étage commençaient à devenir intenables, car les matelas en lambeaux 15 n'arrêtaient plus les projectiles: des éclats de plâtre sautaient des murs et du plafond, les meubles s'écornaient, les flancs de l'armoire se fendaient comme sous des coups de hache. Et le pis était que les munitions allaient manquer.

20 — Est-ce dommage! grogna Laurent. Ça marche i si bien!

Weiss eut une idée brusque.

— Attendez!

Il venait de songer au soldat mort, là-haut, dans le 25 grenier. Et il monta, le fouilla, pour prendre les cartouches qu'il devait avoir. Tout un pan de la toiture s'était effondré, il vit le ciel bleu, une nappe de gaie lumière qui l'étonna. Pour ne pas être tué, il se traînait sur les genoux. Puis, lorsqu'il tint les cartouches, une trentaine 30 encore, il se hâta, redescendit au galop.

Mais, en bas, comme il partageait cette provision nouvelle avec le garçon jardinier, un soldat jeta un cri, tomba sur le ventre. Ils n'étaient plus que sept; et, tout de suite, ils ne furent plus que six, le caporal ayant reçu, dans l'œil gauche, une balle qui lui fit sauter la cervelle.

Weiss, à partir de ce moment, n'eut plus conscience de rien. Lui et les cinq autres continuaient à tirer comme des 5 fous, achevant les cartouches, sans même avoir l'idée qu'ils pouvaient se rendre. Dans les trois petites pièces, le carreau était obstrué par les débris des meubles. Des morts barraient les portes, un blessé, dans un coin, jetait une plainte affreuse et continue. Partout, du sang collait sous 10 les semelles. Un filet rouge avait coulé, descendant les marches. Et l'air n'était plus respirable, un air épaissi et brûlant de poudre, une fumée, une poussière âcre, nauséabonde, une nuit presque complète que rayaient les flammes des coups de feu.

— Tonnerre de Dieu! cria Weiss, ils amènent du canon! C'était vrai. Désespérant de venir à bout de cette poignée d'enragés, qui les attardaient ainsi, les Bavarois étaient en train de mettre en position une pièce, au coin de la place de l'Eglise. Peut-être enfin passeraient-ils, 20 lorsqu'ils auraient jeté la maison par terre, à coups de boulets.2 Et cet honneur qu'on leur faisait, cette artillerie braquée sur eux, là-bas, acheva d'égayer furieusement les assiégés, qui ricanaient, pleins de mépris. Ah! les bougres de lâches, avec leur canon! Toujours agenouillé, Lau- 25 rent visait soigneusement les artilleurs, tuant son homme chaque fois; si bien que le service de la pièce ne pouvait se faire, et qu'il se passa cinq ou six minutes avant que le premier coup fût tiré. Trop haut, d'ailleurs, il n'emporta qu'un morceau de la toiture. 30

Mais la fin approchait. Vainement, on fouillait les morts, il n'y avait plus une seule cartouche. Exténués, hagards,

les six tâtonnaient, cherchaient, ce qu'ils pourraient jeter par les fenêtres, pour écraser l'ennemi. Un d'eux, qui se montra, vociférant, brandissant les poings, fut criblé d'une volée de plomb; et ils ne restèrent plus que cinq. Que faire? descendre, tâcher de s'échapper par le jardin et les prairies? A ce moment, un tumulte éclata en bas, un flot furieux monta l'escalier: c'étaient les Bavarois qui venaient enfin de faire le tour, enfonçant la porte de derrière, envahissant la maison. Une mêlée terrible s'engagea dans les petites pièces, parmi les corps et les meubles en miettes. Un des soldats eut la poitrine trouée d'un coup de baïonnette, et les deux autres furent faits prisonniers; tandis que le capitaine, qui venait d'exhaler son dernier souffle, demeurait la bouche ouverte, le bras levé encore, comme pour donner un ordre.

Cependant, un officier, un gros blond, armé d'un revolver, et dont les yeux, injectés de sang, semblaient sortir des orbites, avait aperçu Weiss et Laurent, l'un avec son paletot, l'autre avec sa veste de toile bleue; et il les apostrophait 20 violemment en français:

— Qui êtes-vous? qu'est-ce que vous fichez là, vous autres?

Puis, les voyant noirs de poudre, il comprit, il les couvrit d'injures, en allemand, la voix bégayante de fureur. Déjà, 25 il levait son pistolet pour leur casser la tête, lorsque les soldats qu'il commandait, se ruèrent, s'emparèrent de Weiss et de Laurent, qu'ils poussèrent dans l'escalier. Les deux hommes étaient portés, charriés, au milieu de cette vague humaine, qui les jeta sur la route; et ils roulèrent jusqu'au 30 mur d'en face, parmi de telles vociférations, que la voix des chefs ne s'entendait plus. Alors, durant deux ou trois minutes encore, tandis que le gros officier blond tâchait de les

dégager, pour procéder à leur exécution, ils purent se remettre debout et voir.

D'autres maisons s'allumaient, Bazeilles n'allait plus être qu'un brasier. Par les hautes fenêtres de l'église, des gerbes de flammes commençaient à sortir. De proche 5 en proche, les incendies gagnaient, sous les brandons de paille jetés, sous les flots de pétrole répandus; et ce n'était plus qu'une guerre de sauvages, enragés par la longueur de la lutte, vengeant leurs morts, leurs tas de morts, sur lesquels ils marchaient. Des bandes hurlaient parmi la fumée et les 10 étincelles, dans l'effrayant vacarme fait de tous les bruits, des plaintes d'agonie, des coups de feu, des écroulements. A peine se voyait-on, de grandes poussières livides s'envolaient, cachaient le soleil, d'une insupportable odeur de suie et de sang, comme chargées des abominations du mas- 15 sacre. On tuait encore, on détruisait dans tous les coins: la brute lâchée, l'imbécile colère, la folie furieuse de l'homme en train de manger l'homme.

Et Weiss, enfin, devant lui, aperçut sa maison qui brûlait. Des soldats étaient accourus avec des torches, d'autres acti- 20 vaient les flammes, en y lançant les débris des meubles. Rapidement, le rez-de-chaussée flamba, la fumée sortit par toutes les plaies de la façade et de la toiture. Mais, déjà, la teinturerie voisine prenait également feu; et, chose affreuse, on entendit encore la voix du petit Auguste, couché 25 dans son lit, délirant de fièvre, qui appelait sa mère; tandis que les jupes de la malheureuse, étendue sur le seuil, la tête broyée, s'allumaient.

— Maman, j'ai soif . . . Maman, donne-moi de l'eau . . . Les flammes ronflèrent, la voix cessa, on ne distingua 30 plus que les hourras assourdissants des vainqueurs.

Mais, par-dessus les bruits, par-dessus les clameurs, un cri

terrible domina. C'était Henriette qui arrivait et qui venait de voir son mari, contre le mur, en face d'un peloton préparant ses armes.

Elle se rua à son cou.

5 — Mon Dieu! qu'est-ce qu'il y a? Ils ne vont pas te tuer!

Weiss, stupide, la regardait. Elle! sa femme, désirée si longtemps, adorée d'une tendresse idolâtre! Et un frémissement le réveilla, éperdu. Qu'avait-il fait? pourquoi ro était-il resté, à tirer des coups de fusil, au lieu d'aller la rejoindre, ainsi qu'il l'avait juré? Dans un éblouissement, il voyait son bonheur perdu, la séparation violente, à jamais. Puis, le sang qu'elle avait au front, le frappa; et la voix machinale, bégayante:

- -- Est-ce que tu es blessée?... C'est fou d'être venue... D'un geste emporté, elle l'interrompit.
  - Oh! moi, ce n'est rien, une égratignure... Mais toi, toi! pourquoi te gardent-ils? Je ne veux pas qu'ils te tuent!

L'officier se débattait au milieu de la route encombrée, 20 pour que le peloton eût un peu de recul.<sup>2</sup> Quand il aperçut cette femme au cou d'un des prisonniers, il reprit violemment, en français:

- Oh! non, pas de bêtises, hein!... D'où sortez-vous? Que voulez-vous?
- 25 Je veux mon mari.
  - --- Votre mari, cet homme-là? . . . Il a été condamné, justice doit être faite.
    - Je veux mon mari.
- Voyons, soyez raisonnable . . . Ecartez-vous, nous n'a-30 vons pas envie de vous faire du mal.
  - —Je veux mon mari.

Renonçant alors à la convaincre, l'officier allait donner

l'ordre de l'arracher des bras du prisonnier, lorsque Laurent, silencieux jusque-là, l'air impassible, se permit d'intervenir.

— Dites donc, capitaine, c'est moi qui vous ai démoli tant de monde, et qu'on me fusille, ça va bien. D'autant plus que je n'ai personne, ni mère, ni femme, ni enfant... 5 Tandis que monsieur est marié... Dites, lâchez-le donc, puis vous me réglerez mon affaire...

Hors de lui, le capitaine hurla:

— En voilà des histoires! Est-ce qu'on se fiche de moi?... Un homme de bonne volonté² pour emporter cette femme! 10

Il dut redire cet ordre en allemand. Et un soldat s'avança, un Bavarois trapu,<sup>3</sup> à l'énorme tête embroussaillée de barbe et de cheveux roux, sous lesquels on ne distinguait qu'un large nez carré et que de gros yeux bleus. Il était souillé de sang, effroyable, tel qu'un de ces ours des carses vernes, une de ces bêtes poilues 4 toutes rouges de la proie dont elles viennent de faire craquer les os.

Alors, comme le Bavarois s'approchait, Henriette se colla au corps de Weiss, de tous ses membres, éperdument.

— Oh! mon ami, je t'en supplie, garde-moi, laisse-moi 2c mourir avec toi...

Weiss pleurait de grosses larmes; et sans répondre, il s'efforçait de détacher, de ses épaules et de ses reins, les doigts convulsifs de la malheureuse.

—Tu ne m'aimes donc plus, que tu veux mourir sans 25 moi . . . Garde-moi, ça les fatiguera,<sup>5</sup> ils nous tueront ensemble.

Il avait dégagé une des petites mains, il la serrait contre sa bouche, il la baisait, tandis qu'il travaillait pour faire lâcher prise à l'autre.

— Non, non! garde-moi . . . Je veux mourir . . .

Enfin, à grand'peine, il lui tenait les deux mains. Muet jusque-là, ayant évité de parler, il ne dit qu'un mot:

## - Adieu, chère femme.

Et, déjà, de lui-même, il l'avait jetée entre les bras du Bavarois, qui l'emportait. Elle se débattait, criait, tandis que, pour la calmer sans doute, le soldat lui adressait tout un flot de rauques paroles. D'un violent effort, elle avait dégagé sa tête, elle vit tout.

Cela ne dura pas trois sécondes. Weiss, dont le binocle avait glissé, dans les adieux, venait de le remettre vivement sur son nez, comme s'il avait voulu bien voir la mort 10 en face. Il recula, s'adossa contre le mur, en croisant les bras; et, dans son veston en lambeaux, ce gros garçon paisible avait une figure exaltée, d'une admirable beauté de courage. Près de lui, Laurent s'était contenté de fourrer les mains dans ses poches. Il semblait indigné de la 15 cruelle scène, de l'abomination de ces sauvages qui tuaient les hommes sous les yeux de leurs femmes. Il se redressa, les dévisagea, leur cracha d'une voix de mépris:

## - Sales cochons!

Mais l'officier avait levé son épée, et les deux hommes 20 tombèrent comme des masses, le garçon jardinier la face contre terre, l'autre, le comptable, sur le flanc, le long du mur. Celui-ci, avant d'expirer, eut une convulsion dernière, les paupières battantes, la bouche tordue. L'officier, qui s'approcha, le remua du pied, voulant s'assurer 25 qu'il avait bien cessé de vivre.

Henriette avait tout vu, ces yeux mourants qui la cherchaient, ce sursaut affreux de l'agonie, cette grosse botte poussant le corps. Elle ne cria même pas, elle mordit silencieusement, furieusement, ce qu'elle put, une main que ses dents rencontrèrent. Le Bavarois jeta une plainte d'atroce douleur. Il la renversa, faillit l'assommer. Leurs visages se touchaient, jamais elle ne devait oublier cette

barbe et ces cheveux rouges, éclaboussés de sang, ces yeux bleus, élargis et chavirés <sup>1</sup> de rage.

Plus tard, Henriette ne put se rappeler nettement ce qui s'était passé ensuite. Elle n'avait eu qu'un désir, retourner près du corps de son mari, le prendre, le veiller. Seule- 5 ment, comme dans les cauchemars, toutes sortes d'obstacles se dressaient, l'arrêtaient à chaque pas. De nouveau, une vive fusillade venait d'éclater, un grand mouvement avait lieu parmi les troupes allemandes qui occupaient Bazeilles: c'était l'arrivée enfin de l'infanterie 10 de marine; et le combat recommençait avec une telle violence, que la jeune femme fut rejetée à gauche, dans une ruelle, parmi un troupeau affolé d'habitants. D'ailleurs, le résultat de la lutte ne pouvait être douteux, il était trop tard pour reconquérir les positions abandonnées. Pendant 15 près d'une demi-heure encore, l'infanterie s'acharna, se fit tuer, avec un emportement superbe; mais, sans cesse les ennemis recevaient des renforts, débordaient de partout, des prairies, des routes, du parc de Montivilliers. Rien désormais ne les aurait délogés de ce village, si 20 chèrement acheté, où plusieurs milliers des leurs gisaient dans le sang et les flammes. Maintenant, la destruction achevait son œuvre, il n'y avait plus là qu'un charnier de membres 2 épars et de débris fumants, et Bazeilles égorgé, anéanti, s'en allait en 3 cendre.

Une dernière fois, Henriette aperçut au loin sa petite maison dont les planchers s'écroulaient, au milieu d'un tourbillon de flammêches. Toujours, elle revoyait, en face, le long du mur, le corps de son mari. Mais un nouveau flot l'avait reprise, les clairons sonnaient la retraite, elle fut 30 emportée, sans savoir comment, parmi les troupes qui se repliaient. Alors, elle devint une chose, une épave roulée,

charriée <sup>1</sup> dans un piétinement confus de foule, coulant <sup>2</sup> à pleine route. Et elle ne savait plus, elle finit par se retrouver à Balan, chez des gens qu'elle ne connaissait pas, et elle sanglotait dans une cuisine, la tête tombée sur une table.

## VIII

Sur le plateau de l'Algérie, à dix heures, la compagnie Beaudoin était toujours couchée parmi les choux, dans le champ dont elle n'avait pas bougé depuis le matin. Les feux croisés des batteries du Hattoy et de la presqu'île to d'Iges, qui redoublaient de violence, venaient encore de lui tuer deux hommes; et aucun ordre de marcher en avant n'arrivait: allait-on passer la journée là, à se laisser mitrailler, sans se battre?

Même les hommes n'avaient plus le soulagement de 15 décharger leurs chassepots. Le capitaine Beaudoin était parvenu à faire cesser le feu, cette furieuse et inutile fusillade contre le petit bois d'en face, où pas un Prussien ne paraissait être resté. Le soleil devenait accablant, on brûlait, ainsi allongé par terre, sous le ciel en flammes.

Jean, qui se tourna, fut inquiet de voir que Maurice avait laissé tomber sa tête, la joue contre le sol, les yeux fermés. Il était très pâle, la face immobile.

- Eh bien! quoi donc?

Mais, simplement, Maurice s'était endormi. L'attente, 25 la fatigue, l'avaient terrassé, malgré la mort qui volait de toutes parts. Et il s'éveilla brusquement, ouvrit de grands yeux calmes, où reparut aussitôt l'effarement trouble de la bataille. Jamais il ne put savoir combien de temps il avait sommeillé. Il lui semblait sortir d'un néant 30 infini et délicieux.

— Tiens! est-ce drôle, murmura-t-il, j'ai dormi!...
Ah! ça m'a fait du bien.

Il s'intéressait maintenant aux brancardiers, suivait leurs recherches, dans les plis de terrain. Il devait y avoir. au bout du chemin creux, derrière un talus, une ambulance 5 volante i de premiers secours, dont le personnel s'était mise à explorer le plateau. On les voyait, vêtus de gris, avec la croix rouge de leur casquette et de leur brassard,2 se risquer lentement, tranquillement, sous les projectiles, jusqu'aux endroits où étaient tombés des hommes. Ils 10 se traînaient sur les genoux, tâchaient de profiter des fossés, des haies, de tous les accidents de terrain, sans mettre de la vantardise 3 à s'exposer inutilement. Puis, dès qu'ils trouvaient des hommes par terre, leur dure besogne commençait, car beaucoup étaient évanouis, et il 15 fallait reconnaître les blessés des morts. Soigneusement, ils dégageaient, ramassaient ceux qui respiraient encore, allongeant leurs membres, leur soulevant la tête, qu'ils nettoyaient le mieux possible. Chacun d'eux avait un bidon d'eau fraîche, dont il était très avare. Et souvent on 20 pouvait ainsi les voir à genoux, pendant de longues minutes, s'efforçant de ranimer un blessé, attendant qu'il eût rouvert les yeux.

Comme Maurice en regardait un, sur la droite, un garçon maigre et chétif, qui emportait un lourd sergent pendu 25 à son cou, les jambes brisées, de l'air d'une fourmi laborieuse qui transporte un grain de blé trop gros, il les vit culbuter et disparaître tous les deux dans l'explosion d'un obus. Quand la fumée se fut dissipée, le sergent reparut sur le dos, sans blessure nouvelle, tandis que le brancardier gisait, le flanc ouvert. Et une autre arriva, une autre fourmi active, qui, après avoir retourné et flairé 4 le camarade mort, reprit le blessé à son cou et l'emporta.

On vit encore le général Douay passer au galop, suivi de son état-major. Il venait de se rencontrer avec le général de Wimpffen, accouru pour le supplier de tenir, ce qu'il avait cru pouvoir promettre de faire, mais à la 5 condition formelle que le calvaire d'Illy, sur sa droite, serait défendu. Si l'on perdait la position d'Illy, il ne répondait plus de rien, la retraite devenait fatale. Le général de Wimpffen déclara que des troupes du 1er corps allaient occuper le calvaire; et, en effet, on vit presque 10 aussitôt un régiment de zouaves s'y établir; de sorte que le général Douay, rassuré, consentit à envoyer la division Dumont au secours du 12e corps, très menacé. Mais, un quart d'heure plus tard, comme il revenait de constater l'attitude solide de sa gauche, il s'exclama en levant les 15 yeux et en remarquant que le calvaire était vide : plus de zouaves, on avait abandonné le plateau, que le feu d'enfer des batteries de Fleigneux rendait d'ailleurs intenable. Et désespéré, prévoyant le désastre, il se portait rapidement sur la droite, lorsqu'il tomba dans une déroute de 20 la division Dumont, qui se repliait en désordre, affolée mêlée aux débris du 1er corps. Ce dernier, après son mouvement de retraite, n'avait pu reconquérir ses positions du matin, laissant Daigny au XIIe corps saxon et Givonne à la garde prussienne, forcé de remonter vers le nord, à 25 travers le bois de la Garenne, canonné par les batteries que l'ennemi installait sur toutes les crêtes, d'un bout à l'autre du vallon. Le terrible cercle de fer et de flammes se resserrait, une partie de la garde continuait sa marche sur Illy, de l'est à l'ouest, en tournant les coteaux; tandis 30 que, de l'ouest à l'est, derrière le XIe corps, maître de Saint-Menges, le Ve cheminait toujours, dépassait Fleigneux, portait sans cesse ses canons plus en avant, avec une impudente témérité, si convaincu de l'ignorance et de l'impuissance des troupes françaises, qu'il n'attendait même pas l'infanterie pour les soutenir. Il était midi, l'horizon entier s'embrasait, tonnant, croisant les feux sur le 7° et le 1° corps.

Le général Douay, alors, pendant que l'artillerie ennemie préparait de la sorte l'attaque suprême du calvaire, résolut de faire un dernier effort pour le reconquérir. Il envoya des ordres, il se jeta en personne parmi les fuyards de la division Dumont, réussit à former une rocolonne, qu'il lança sur le plateau. Elle y tint bon pendant quelques minutes; mais les balles sifflaient si drues, une telle trombe 2 d'obus balayait les champs vides, sans un arbre, que la panique tout de suite se déclara, remportant les hommes le long des pentes, les roulant ainsi que des 15 pailles surprises par un orage. Et le général s'entêta, fit avancer d'autres régiments.

Une estafette, qui passait au galop, cria au colonel de Vineuil un ordre, dans l'effrayant vacarme. Déjà, le colonel était debout sur les étriers, la face ardente; et, d'un 20 grand geste de son épée, montrant le calvaire:

— Enfin, mes enfants, c'est notre tour!... En avant, làhaut!

Le 106°, entraîné, s'ébranla. Une des premières, la compagnie Beaudoin s'était mise débout, au milieu des 25 plaisanteries, les hommes disant qu'ils étaient rouillés,3 qu'ils avaient de la terre dans les jointures. Mais, dès les premiers pas, on dut se jeter au fond d'une tranchée-abri qu'on rencontra, tellement le feu devenait vif. Et l'on fila en pliant l'échine.

— Mon petit, répétait Jean à Maurice, attention!... Ne montre pas le bout de ton nez, car pour sûr on te le démoli-

rait... Et ramasse bien tes os sous ta peau, si tu ne veux pas en laisser en route. Ceux qui en reviendront, cette fois, seront des bons.<sup>2</sup>

Maurice entendait à peine, dans le bourdonnement, la clameur de foule qui lui emplissait la tête. Il ne savait plus s'il avait peur, il courait emporté par le galop des autres, sans volonté personnelle, n'ayant que le désir d'en finir tout de suite. Et il était à ce point devenu un simple flot de ce torrent en marche, qu'un brusque recul s'étant 10 produit, à l'extrémité de la tranchée, devant les terrains nus qu'il restait à gravir, il avait aussitôt senti la panique le gagner, prêt à prendre la fuite. C'était, en lui, l'instinct débridé, une révolte des muscles, obéissant aux souffles épars.

Des hommes déjà retournaient en arrière, lorsque le 15 colonel se précipita.

- Voyons, mes enfants, vous ne me ferez pas cette peine, vous n'allez pas vous conduire comme des lâches . . . Souvenez-vous! jamais le 106<sup>e</sup> n'a reculé, vous seriez les premiers à salir notre drapeau . . .
- Il poussait son cheval, barrait le chemin aux fuyards, trouvait des paroles pour chacun, parlait de la France, d'une voix où tremblaient des larmes.

Le lieutenant Rochas en fut si ému, qu'il entra dans une terrible colère, levant son épée, tapant sur les hommes 25 comme avec un bâton.

— Sales bougres, je vas vous monter là-haut à coups de botte, moi! Voulez-vous bien obéir, ou je casse la gueule au premier qui tourne les talons!

Mais ces violences, ces soldats menés au feu à coups de 30 pied, répugnaient au colonel.

— Non, non, lieutenant, ils vont tous me suivre ... N'est-ce pas, mes enfants, vous n'allez pas laisser votre

vieux colonel se débarbouiller tout seul avec les Prussiens?... En avant, là-haut!

Et il partit, et tous en effet le suivirent, tellement il avait dit cela en brave homme de père, qu'on ne pouvait abandonner, sans être des pas grand'chose. Lui seul, du 5 reste, traversa tranquillement les champs nus, sur son grand cheval, tandis que les hommes s'éparpillaient, se jetaient en tirailleurs, profitant des moindres abris. Les terrains montaient, il y avait bien cinq cents mètres de chaumes 1 et de carrés de betteraves, avant d'atteindre le 10 calvaire. Au lieu de l'assaut classique, tel qu'il se passe dans les manœuvres, par lignes correctes, on ne vit bientôt que des dos arrondis qui filaient au ras de terre, des soldats isolés ou par petits groupes, rampant, sautant soudain ainsi que des insectes, gagnant la crête à force 15 d'agilité et de ruse. Les batteries ennemies avaient dû les voir, les obus labouraient le sol, si fréquents, que les détonations ne cessaient point. Cinq hommes furent tués, un lieutenant eut le corps coupé en deux.

Maurice et Jean avaient eu la chance de rencontrer une 20 haie, derrière laquelle ils purent galoper sans être vus. Une balle pourtant y troua la tempe d'un de leurs camarades, qui tomba dans leurs jambes. Ils durent l'écarter du pied. Mais les morts ne comptaient plus, il y en avait trop. L'horreur du champ de bataille, un blessé qu'ils aper-25 çurent, hurlant, retenant à deux mains ses entrailles, un cheval qui se traînait encore, les cuisses rompues, tout cette effroyable agonie finissait par ne plus les toucher. Derrière eux, le long de la haie, d'autres hommes arrivaient sans cesse, qui les poussaient. Enfin, d'un bond, ils franchirent 30 la dernière pente. Ils étaient sur le plateau, au pied même du calvaire, la vieille croix rongée par les vents et la pluie, entre deux maigres tilleuls.

—Ah! bon sang, nous y voilà! cria Jean. Mais le tout est d'y rester!

Il avait raison, l'endroit n'était pas précisément agréable, comme le fit remarquer Lapoulle d'une voix dolente, ce qui égaya la compagnie. Tous, de nouveau, s'allongèrent dans un chaume; et trois hommes encore n'en furent pas moins 2 tués. C'était, là-haut, un véritable ouragan déchaîné, les projectiles arrivaient en si grand nombre de Saint-Menges, de Fleigneux et de Givonne, que la terre semblait en fumer comme sous une grosse pluie d'orage. Évidemment, la position ne pourrait être gardée longtemps, si de l'artillerie ne venait au plus tôt soutenir les troupes engagées avec tant de témérité. Le général Douay, disaiton, avait fait donner l'ordre d'avancer à deux batteries de 15 l'artillerie de réserve; et, à chaque seconde, anxieusement, les hommes se retournaient, dans l'attente de ces canons qui n'arrivaient pas.

— C'est ridicule, ridicule! répétait le capitaine Beaudoin, qui avait repris sa promenade saccadée.<sup>3</sup> On n'en-<sup>20</sup> voie pas ainsi un régiment en l'air,<sup>4</sup> sans l'appuyer tout de suite.

Puis, ayant aperçu un pli de terrain, sur la gauche, il cria à Rochas:

— Dites donc, lieutenant, la compagnie pourrait se ter-25 rer là.

Rochas, debout, immobile, haussa les épaules.

— Oh! mon capitaine, ici ou là-bas, allez! la danse 5 est la même... Le mieux est encore de ne pas bouger.

Alors, le capitaine Beaudoin, qui ne jurait jamais, s'em-30 porta.

— Mais, nom de Dieu! nous allons y rester tous! On ne peut pas se laisser détruire ainsi!

Et il s'entêta, voulut se rendre compte personnellement de la position meilleure qu'il indiquait. Mais il n'avait pas fait dix pas, qu'il disparaissait dans une brusque explosion, la jambe droite fracassée par un éclat d'obus. Il culbuta sur le dos, en jetant un cri aigu de femme surprise. 5

— C'était sûr, murmura Rochas. Ça ne vaut rien de tant remuer, et ce qu'on doit gober,<sup>2</sup> on le gobe.

Des hommes de la compagnie, en voyant tomber leur capitaine, se soulevèrent; et, comme il appelait à l'aide, suppliant qu'on l'emportât, Jean finit par courir jusqu'à 10 lui, suivi aussitôt de Maurice.

- Mes amis, au nom du ciel! ne m'abandonnez pas, emportez-moi à l'ambulance!
- Dame! mon capitaine, ce n'est guère commode...
  On peut toujours essayer...

Déjà, ils se concertaient pour savoir par quel bout le prendre, lorsqu'ils aperçurent, abrités derrière la haie qu'ils avaient longée, deux brancardiers, qui paraissaient attendre de la besogne. Ils leur firent des signes énergiques, ils les décidèrent à s'approcher. C'était le salut, 3 20 s'ils pouvaient regagner l'ambulance, sans mauvais aventure. Mais le chemin était long, et la grêle de fer augmentait encore.

Comme les brancardiers, après avoir bandé fortement la jambe, pour la maintenir, emportaient le capitaine 25 assis sur leurs poings noués, un bras passé au cou de chacun d'eux, le colonel de Vineuil, averti, arriva, en poussant son cheval. Il avait connu le jeune homme dès sa sortie de Saint-Cyr,4 il l'aimait et se montrait très ému.

— Mon pauvre enfant, ayez du courage... Ce ne sera 30 rien, on vous sauvera...

Le capitaine eut un geste de soulagement, comme si beaucoup de bravoure lui était venue enfin. --- Non, non, c'est fini, j'aime mieux ça. Ce qui est exaspérant, c'est d'attendre ce qu'on ne peut éviter.

On l'emporta, les brancardiers eurent la chance d'atteindre sans encombre la haie, le long de laquelle ils filèrent rapidement, avec leur fardeau. Lorsque le colonel les vit disparaître derrière le bouquet d'arbres, où se trouvait l'ambulance, il eut un soupir de soulagement.

- --- Mais, mon colonel, cria soudain Maurice, vous êtes blessé, vous aussi!
- Il venait d'apercevoir la botte gauche de son chef couverte de sang. Le talon avait dû être arraché, et un morceau de la tige i était même entré dans les chairs.
- M. de Vineuil se pencha tranquillement sur la selle, regarda un instant son pied, qui devait le brûler et peser 15 lourd, au bout de sa jambe.
  - Oui, oui, murmura-t-il, j'ai attrapé ça tout à l'heure ... Ce n'est rien, ça ne m'empêche pas de me tenir à cheval ...

Et il ajouta, en retournant prendre sa place, à la tête 20 de son régiment:

— Quand on est à cheval et qu'on peut s'y tenir, ça va toujours.

Enfin, les deux batteries de l'artillerie de réserve arrivaient. Ce fut pour les hommes anxieux un soulagement immense, comme si ces canons étaient le rempart, le salut, la foudre qui allait faire taire, là-bas, les canons ennemis. Et c'était d'ailleurs superbe, cette arrivée correcte des batteries, dans leur ordre de bataille, chaque pièce suivie de son caisson, les conducteurs montés sur so les porteurs,² tenant la bride des sous-verges,³ les servants assis sur les coffres,⁴ les brigadiers et les maréchaux des logis galopant à leur place réglementaire. On les aurait

IG

15

dits à la parade, soucieux de conserver leurs distances, tandis qu'ils s'avançaient d'un train fou, au travers des chaumes, avec un sourd grondement d'orage.

Maurice, qui s'était de nouveau couché dans un sillon, se souleva, enthousiasmé, pour dire à Jean:

— Tiens! là, celle qui s'établit à gauche, c'est la batterie d'Honoré. Je reconnais les hommes.

D'un revers <sup>2</sup> de main, Jean l'avait déjà rejeté sur le sol.

- Allonge-toi donc! et fais le mort!3

Mais tous deux, la joue collée à la terre, ne perdirent plus de vue la batterie, très intéressés par la manœuvre, le cœur battant à grands coups, de voir la bravoure calme et active de ces hommes, dont ils attendaient encore la victoire.

Brusquement, à gauche, sur une crête nue, la batterie venait de s'arrêter; et ce fut l'affaire d'une minute, les servants sautèrent des coffres, décrochèrent les avanttrains, les conducteurs laissèrent les pièces en position, firent exécuter un demi-tour à leurs bêtes, pour se porter à quinze mètres en arrière, face à l'ennemi, immobiles. Déjà les six pièces étaient braquées, espacées largement, accouplées en trois sections que des lieutenants commandaient, toutes les six réunies sous les ordres d'un capitaine maigre et très long, qui jalonnait fâcheusement le 25 plateau. Et l'on entendit ce capitaine crier, après qu'il eut rapidement fait son calcul:

— La hausse à seize cents métres!

L'objectif allait être la batterie prussienne, à gauche de Fleigneux, derrière des broussailles, dont le feu ter-30 rible rendait le calvaire d'Illy intenable.

- Tu vois, se remit à expliquer Maurice, qui ne pouvait

se taire, la pièce d'Honoré est dans la section du centre. Le voilà qui se penche avec le pointeur... C'est le petit Louis, le pointeur : nous avons bu la goutte <sup>2</sup> ensemble à Vouziers, tu te souviens?... Et, là-bas, le conducteur de 5 gauche, celui qui se tient si raide sur son porteur, une bête alezane <sup>3</sup> superbe, c'est Adolphe...

Honoré s'occupait du chargement de sa pièce. Il voulut pointer lui-même ce premier coup, à demi couché sur la flèche, 4 manœuvrant la vis de réglage 5 pour trouver 10 la portée, indiquant la direction, d'un petit geste continu de la main, au pointeur, qui, en arrière, armé du levier, poussait insensiblement la pièce plus à droite ou plus à gauche.

— Ça doit y être, dit-il en se relevant.

Le capitaine, son grand corps plié en deux, vint vérifier la hausse. A chaque pièce, l'aide-pointeur tenait en main la ficelle, prêt à tirer le rugueux, la lame en dents de scie qui allumait le fulminate. Et les ordres furent criés, par numéros, lentement:

20 — Première pièce, feu . . . Deuxième pièce, feu! . . .

Les six coups partirent, les canons reculèrent, furent ramenés, pendant que les maréchaux des logis constataient que leur tir était beaucoup trop court. Ils le réglèrent, et la manœuvre recommença, toujours la même, 25 et c'était cette lenteur précise, ce travail mécanique fait avec sang-froid, qui maintenait le moral des hommes.

Parmi le 106°, des acclamations avaient accueilli la première salve. Enfin, on allait donc leur clouer le bec,7 aux canons prussiens! Tout de suite, il y eut pourtant une 30 déception, lorsqu'on se fut aperçu que les obus restaient en chemin, éclataient pour la plupart en l'air, avant d'avoir atteint les broussailles, là-bas, où se cachait l'ar-

tillerie ennemie. Et, en trois coups, les batteries prussiennes venaient de régler leur tir: d'abord trop long, il était devenu d'une telle précision, que les obus tombaient sur les pièces françaises; tandis que celles-ci, malgré les efforts pour allonger la portée, n'arrivaient toujours pas. 5 Un des servants d'Honoré, celui de la bouche, à gauche, fut tué. On poussa le corps, le service continua avec la même régularité soigneuse, sans plus de hâte. De toutes parts, les projectiles pleuvaient, éclataient; et c'étaient, autour de chaque pièce, les mêmes mouvements méthodiques, so comme si ce travail avait absorbé les hommes au point de les empêcher de voir et d'entendre.

Mais ce qui frappa surtout Maurice, ce fut l'attitude des conducteurs, à quinze mètres en arrière, raidis sur leur chevaux, face à l'ennemi. Adolphe était là, large de poitrine, 15 avec ses grosses moustaches blondes dans son visage rouge; et il fallait vraiment un fier courage pour ne pas même battre des yeux, à regarder ainsi les obus venir droit sur soi, sans avoir seulement l'occupation de mordre ses pouces pour se distraire. Les servants qui travaillaient, eux, avaient 20 de quoi penser à autre chose; 2 tandis que les conducteurs, immobiles, ne voyaient que la mort, avec tout le loisir d'y songer et de l'attendre. On les obligeait de faire face à l'ennemi, parce que, s'ils avaient tourné le dos, l'irrésistible besoin de fuite aurait pu emporter les hommes et les bêtes. 25 A voir le danger, on le brave. Il n'y a pas d'héroïsme plus obscur ni plus grand.

Un homme encore venait d'avoir la tête emportée, deux chevaux d'un caisson râlaient, le ventre ouvert, et le tir ennemi continuait, tellement meurtrier, que la batterie entière 30 allait être démontée, si l'on s'entêtait sur la même position. Il fallait dérouter ce tir terrible, malgré les inconvénients

d'un changement de place. Le capitaine n'hésita plus, cria l'ordre:

- Amenez les avant-trains!

Et la dangereuse manœuvre s'exécuta avec une rapidité 5 foudroyante: les conducteurs refirent leur demi-tour, ramenant les avant-trains, que les servants raccrochèrent aux pièces. Mais, dans ce mouvement, ils avaient développé un front étendu, ce dont l'ennemi profitait pour redoubler son feu. Trois hommes encore y restèrent. Au grand trot, 10 la batterie filait, décrivait parmi les terres un arc de cercle, pour aller s'installer à une cinquantaine de mètres plus à droite, de l'autre côté du 106°, sur un petit plateau. Les pièces furent décrochées, les conducteurs se retrouvèrent face à l'ennemi, et le feu recommença, sans un arrêt, dans 15 un tel branle, que le sol n'avait pas cessé de trembler.

Cette fois, Maurice poussa un cri. De nouveau, en trois coups, les batteries prussiennes venaient de rétablir leur tir, et le troisième obus était tombé droit sur la pièce d'Honoré. On vit celui-ci qui se précipitait, qui tâtait d'une main 20 tremblante la blessure fraîche, tout un coin écorné de la bouche de bronze. Elle pouvait être chargée encore, après qu'on eut débarrassé les roues du cadavre d'un autre servant, dont le sang avait éclaboussé l'affût. Mais cette seconde position, en moins de cinq minutes, était devenue 25 aussi intenable que la première. Les projectiles pleuvaient avec la même précision. Un obus brisa une pièce, tua un lieutenant et deux hommes. Pas un des coups n'était perdu, à ce point que, si l'on s'obstinait là davantage, il ne resterait bientôt plus ni un canon ni un artilleur. C'était 30 un écrasement balayant tout.

Alors, le cri du capitaine retentit une seconde fois:

- Amenez les avant-trains!

Pour la troisième fois, les pièces furent décrochées, le conducteurs se retrouvèrent face à l'ennemi, tandis que les servants, tout de suite, rouvraient le feu, avec un entêtement d'héroïsme invincible.

— C'est la fin de tout! dit Maurice, dont la voix se perdit. 5 Il semblait, en effet, que la terre et le ciel se fussent confondus. Les pierres se fendaient, une épaisse fumée cachait par instants le soleil. Au milieu de l'effroyable vacarme, on apercevait les chevaux étourdis, abêtis, la tête basse. Partout, le capitaine apparaissait, trop grand. 10 Il fut coupé en deux, il se cassa et tomba, comme la hampe d'un drapeau.

Mais, autour de la pièce d'Honoré surtout, l'effort continuait, sans hâte et obstiné. La rage était qu'on n'arrivait toujours pas, que les projectiles lancés éclataient presque 15 tous en l'air, sans faire grand mal à ces terribles batteries adverses, dont le feu était si efficace. Et, brusquement, Honoré poussa un juron, qui domina le bruit de la foudre : toutes les malechances, la roue droite de sa pièce venait d'être broyée! Tonnerre de Dieu! une patte cassée, la pauvre 20 bougresse fichue sur le flanc, son nez par terre, bancale <sup>1</sup> et bonne à rien! Une pièce qui était la meilleure, qui était la seule à avoir envoyé quelques obus là-bas! On ne pouvait pousser plus loin la folie héroïque. L'ordre allait être crié de se replier définitivement.

— Dépêchons, camarades! répétait Honoré. Nous l'emmènerons au moins, et ils ne l'auront pas!

C'était son idée, sauver sa pièce, ainsi qu'on sauve le drapeau. Et il parlait encore, lorsqu'il fut foudroyé, le bras droit arraché, le flanc gauche ouvert. Il était tombé 30 sur la pièce, il y resta comme étendu sur un lit d'honneur, la tête droite, la face intacte et belle de colère, tournée

là-bas, vers l'ennemi. Par son uniforme déchiré, venait de glisser une lettre, que ses doigts crispés i avaient prise et que le sang tachait, goutte à goutte.

Maurice avait tout vu. Il répétait, avec un petit grelot-5 tement d'horreur, d'une voix machinale:

— Oh! le pauvre garçon! le pauvre garçon!

Cette peine semblait augmenter encore la douleur grandissante qui lui tordait l'estomac. La bête, en lui, se révoltait: il était à bout de force, il se mourait de faim. 10 Sa vue se troublait, il n'avait même plus conscience du danger où se trouvait le régiment, depuis que la batterie avait dû se replier. D'une minute à l'autre, des masses considérables pouvaient attaquer le plateau.

— Écoute, dit-il à Jean, il faut que je mange . . . J'aime 15 mieux manger et qu'on me tue tout de suite!

Il avait ouvert son sac, il prit le pain de ses deux mains tremblantes, il se mit à mordre dedans, avec voracité. Les balles sifflaient, deux obus éclatèrent à quelques mètres. Mais plus rien n'existait, il n'y avait que sa faim à 20 satisfaire.

— Jean, en veux-tu?

Celui-ci le regardait, hébété, les yeux gros, l'estomac déchiré du même besoin.

- --- Oui, tout de même, je veux bien, je souffre trop.
- Ils partagèrent, ils achevèrent goulûment 2 le pain, sans s'inquiéter d'autre chose, tant qu'il en resta une bouchée. Et ce fut seulement ensuite qu'ils revirent leur colonel, sur son grand cheval, avec sa botte sanglante. De toutes parts, le 106° était débordé. Déjà, des compagnies avaient 30 dû fuir. Alors, obligé de céder au torrent, levant son épée, les yeux pleins de larmes:
  - Mes enfants, cria M. de Vineuil, à la garde de Dieu qui n'a pas voulu de nous!

Des bandes de fuyards l'entouraient, il disparut dans un pli de terrain.

Puis, sans savoir comment, Jean et Maurice se trouvèrent derrière la haie, avec les débris de leur compagnie. Une quarantaine d'hommes au plus restaient, commandés 5 par le lieutenant Rochas; et le drapeau était avec eux, le sous-lieutenant qui le portait venait d'en rabattre la soie autour de la hampe, pour tâcher de le sauver. On fila jusqu'au bout de la haie, on se jeta parmi de petits arbres, sur une pente, où Rochas fit recommencer le feu. Les rohommes, dispersés en tirailleurs, abrités, pouvaient tenir; d'autant plus qu'un grand mouvement de cavalerie avait lieu sur leur droite, et qu'on ramenait des régiments en ligne, afin de l'appuyer.

Maurice, alors, comprit l'étreinte lente, invincible, qui 15 achevait de s'accomplir. Le matin, il avait vu les Prussiens déboucher par le défilé de Saint-Albert, gagner Saint-Menges, puis Fleigneux; et, maintenant, derrière le bois de la Garenne, il entendait tonner les canons de la garde, il commençait à apercevoir d'autres uniformes alle- 20 mands, qui arrivaient par les coteaux de Givonne. Encore quelques minutes, et le cercle se fermerait, et la garde donnerait la main au Ve corps, enveloppant l'armée française d'un mur vivant, d'une ceinture foudroyante d'artillerie. Ce devait être dans la pensée désespérée de faire 25 un dernier effort, de chercher à rompre cette muraille en marche, qu'une division de la cavalerie de réserve, celle du général Margueritte, se massait derrière un pli de terrain, prête à charger. On allait charger à la mort, sans résultat possible, pour l'honneur de la France. Et Maurice, qui 30 pensait à Prosper, assista au terrible spectacle.

Depuis le petit jour,2 Prosper ne faisait que pousser son

cheval, dans des marches et des contremarches continuelles, d'un bout à l'autre du plateau d'Illy. Le canon
tonnait depuis six heures. En montant sur un coteau, il avait
eu deux camarades tués par un obus, à côté de lui; et, plus
loin, trois autres encore étaient restés par terre, la peau
trouée de balles, sans qu'on pût savoir d'où elles venaient.
C'était exaspérant, cette promenade militaire, inutile et dangereuse, au travers du champ de bataille. Enfin, vers une
heure, il comprit qu'on se décidait à les faire tuer au moins
proprement. Toute la division Margueritte, trois régiments de chasseurs d'Afrique, un de chasseurs de France et
un de hussards, venait d'être réunie, un peu au-dessous
du calvaire, à gauche de la route. Les trompettes avaient
sonné "Pied à terre!" Et le commandement des officiers
retentit:

— Sanglez les chevaux, assurez les paquetages!<sup>2</sup>

Ce fut un rude moment. Quand on va charger, chacun peut se dire: "Cette fois, j'y reste!" Cela dura bien cinq ou six minutes, on racontait que le général Margueritte était 20 allé en avant, pour reconnaître le terrain. On attendait. Les cinq régiments s'étaient formés en trois colonnes, chaque colonne avait sept escadrons de profondeur, de quoi donner à manger aux canons.3

Tout d'un coup, les trompettes sonnèrent : A cheval ! Et, 25 presque aussitôt, une autre sonnerie éclata : Sabre à la main !

Le colonel de chaque régiment avait déjà galopé, prenant sa place de bataille, à vingt-cinq mètres en avant du front. Les capitaines étaient à leur poste, en tête de leurs hommes. Et l'attente recommença, dans un silence de mort. Plus 20 un bruit, plus un souffle sous l'ardent soleil. Les cœurs seuls battaient. Un ordre encore, le dernier, et cette masse immobile allait s'ébranler, se ruer d'un train de tempête.

Mais, à ce moment, sur la crête du coteau, un officier parut, à cheval, blessé, et que deux hommes soutenaient. On ne le reconnut pas d'abord. Puis, un grondement s'éleva, roula en une clameur furieuse. C'était le général Margueritte, dont une balle venait de traverser les joues, et 5 qui devait en mourir. Il ne pouvait parler, il agita le bras, là-bas, vers l'ennemi.

La clameur grandissait toujours.

- Notre général . . . Vengeons-le, vengeons-le!
- Alors, le colonel du premier régiment, levant en l'air 10 son sabre, cria d'une voix de tonnerre:

# --- Chargez!

Les trompettes sonnaient, la masse s'ébranla, d'abord au trot. Prosper se trouvait au premier rang, mais presque à l'extrémité de l'aile droite. Le grand danger est au 15 centre, où le tir de l'ennemi s'acharne 2 d'instinct. Lorsqu'on fut sur la crête du calvaire et que l'on commença à descendre de l'autre côté, vers la vaste plaine, il aperçut très nettement, à un millier de mètres, les carrés 3 prussiens sur lesquels on les jetait. D'ailleurs, il trottait 20 comme dans un rêve, il avait une légèreté, un flottement d'être endormi, un vide extraordinaire de cervelle, qui le laissait sans une idée. C'était la machine qui allait, sous une impulsion irrésistible. On répétait : "Sentez la botte ! 4 sentez la botte!" pour serrer les rangs le plus possible et 25 leur donner une résistance de granit. Puis, à mesure que le trot s'accélérait, se changeait en galop enragé, les chasseurs d'Afrique poussaient, à la mode arabe, des cris sauvages, qui affolaient leurs montures.5 Bientôt, ce fut une course diabolique, un train d'enfer, ce furieux galop, ces 30 hurlements féroces, que le crépitement 6 des balles accompagnait d'un bruit de grêle, en tapant sur tout le métal,

les gamelles, les bidons, le cuivre des uniformes et des harnais. Dans cette grêle, passait l'ouragan de vent et de foudre dont le sol tremblait, laissant au soleil une odeur de laine brûlée et de fauves i en sueur.

5 A cinq cents mètres, Prosper culbuta, sous un remous<sup>2</sup> effroyable, qui emportait tout. Il saisit Zéphir à la crinière, put se remettre en selle. Le centre criblé, enfoncé par la fusillade, venait de fléchir, tandis que les deux ailes tourbillonnaient, se repliaient pour reprendre leur élan. C'était 10 l'anéantissement fatal et prévu du premier escadron. Les chevaux tués barraient le terrain, les uns foudroyés du coup, les autres se débattant dans une agonie violente; et l'on voyait les cavaliers démontés courir de toute la force de leurs petites 3 jambes, cherchant un cheval. Déjà, les 15 morts semaient la plaine, beaucoup de chevaux libres continuaient de galoper, revenaient d'eux-mêmes à leur place de combat, pour retourner au feu d'un train fou, comme attirés par la poudre. La charge fut reprise, le deuxième escadron s'avançait dans une furie grandissante, 20 les hommes couchés sur l'encolure,4 tenant le sabre au genou, prêts à sabrer. Deux cents mètres encore furent franchis, au milieu de l'assourdissante clameur de tempête. Mais, de nouveau, sous les balles, le centre se creusait, les hommes et les bêtes tombaient, arrêtaient la 25 course, de l'inextricable embarras de leurs cadavres. Et le deuxième escadron fut ainsi fauché 5 à son tour, anéanti, laissant la place à ceux qui le suivaient.

Alors, dans l'entêtement héroïque, lorsque la troisième charge se produisit, Prosper se trouva mêlé à des husso sards et à des chasseurs de France. Les régiments se confondaient, ce n'était plus qu'une vague énorme, qui se brisait et se reformait sans cesse, pour remporter tout ce

qu'elle rencontrait. Il n'avait plus notion de rien, il s'abandonnait à son cheval, ce brave Zéphir qu'il aimait tant et qu'une blessure à l'oreille semblait affoler. Maintenant, il était au centre, d'autres chevaux se cabraient, se renversaient autour de lui, des hommes étaient jetés à terre, 5 comme par un coup de vent, tandis que d'autres, tués raides, restaient en selle, chargaient toujours, les paupières vides. Et, cette fois, derrière les deux cents mètres que l'on gagna de nouveau, les chaumes reparurent couverts de morts et de mourants. Il y en avait dont la tête 10 s'était enfoncée en terre. D'autres, tombés sur le dos, regardaient le soleil avec des yeux de terreur, sortis des orbites. Sous le feu qui redoublait, les ailes tourbillonnèrent une fois encore, se replièrent pour revenir acharnées. 15

Enfin, ce ne fut que le quatrieme escadron, à la quatrième reprise, qui tomba dans les lignes prussiennes. Prosper, le sabre haut, tapa sur des casques, sur des uniformes sombres, qu'il voyait dans un brouillard. Du sang coulait, il remarqua que Zéphir avait la bouche sanglante, 20 et il s'imagina que c'était d'avoir mordu dans les rangs ennemis. La clameur autour de lui devenait telle, qu'il ne s'entendait plus crier, la gorge arrachée pourtant par le hurlement qui devait en sortir. Mais, derrière la première ligne prussienne, il y en avait une autre, et puis une 25 autre, et puis une autre. L'héroïsme demeurait inutile, ces masses profondes d'hommes étaient comme des herbes hautes où chevaux et cavaliers disparaissaient. On avait beau en raser, il y en avait toujours. Le feu continuait avec une telle intensité, à bout portant, que des uniformes 30 s'enflammèrent. Tout sombra, un engloutissement parmi les baïonnettes, au milieu des poitrines défoncées et des

crânes fendus. Les régiments allaient y laisser les deux tiers de leur effectif, il ne restait de cette charge fameuse que la glorieuse folie de l'avoir tentée. Et, brusquement, Zéphir, atteint d'une balle en plein poitrail, s'abattit, écrasant sous lui la hanche droite de Prosper, dont la douleur fut si vive, qu'il perdit connaissance.

Maurice et Jean, qui avaient suivi l'héroïque galop des escadrons, eurent un cri de colère:

- Tonnerre de Dieu, ça ne sert à rien d'être brave!

Et ils continuèrent à décharger leur chassepot, accroupis derrière les broussailles du petit mamelon, où ils se trouvaient en tirailleurs. Rochas lui-même, qui avait ramassé un fusil, faisait le coup de feu. Mais le plateau d'Illy était bien perdu cette fois, les troupes prussiennes l'envahissaient de toutes parts. Il pouvait être environ deux heures, la jonction s'achevait enfin, le Ve corps et la garde venaient de se rejoindre, fermant la boucle.

Jean, tout d'un coup, fut renversé.

— J'ai mon affaire,2 bégaya-t-il.

Il avait reçu, sur le sommet de la tête, comme un fort coup de marteau, et son képi,3 déchiré, emporté, gisait derrière lui. D'abord, il crut que son crâne était ouvert, qu'il avait la cervelle à nu. Pendant quelques secondes, il n'osa y porter la main, certain de trouver là un trou. Puis s'étant hasardé, il ramena ses doigts rouges d'un épais flot de sang. Et la sensation fut si forte, qu'il s'évanouit.

A ce moment, Rochas donnait l'ordre de se replier. Une compagnie prussienne n'était plus qu'à deux ou trois 30 cents mètres. On allait être pris.

— Ne vous pressez pas, retournez-vous 4 et lâchez votre coup... Nous nous rallierons là-bas, derrière ce petit mur.

Mais Maurice se désespérait.

- Mon lieutenant, nous n'allons pas laisser là notre caporal?
  - -S'il a son compte, que voulez-vous y faire?
  - Non, non! il respire . . . Emportons-le!

D'un haussement d'épaules, Rochas sembla dire qu'on ne pouvait s'embarrasser de tous ceux qui tombaient. Sur le champ de bataille, les blessés ne comptent plus. Alors, suppliant, Maurice s'adressa à Pache et à Lapoulle.

— Voyons, donnez-moi un coup de main. Je suis trop 10 faible, à moi tout seul.

Ils ne l'écoutaient pas, ne l'entendaient pas, ne songeaient qu'à eux, dans l'instinct surexcité de la conservation. Déjà, ils se glissaient sur les genoux, disparaissaient au galop, vers le petit mur. Les Prussiens n'étaient plus 15 qu'à cent mètres.

Et, pleurant de rage, Maurice, resté seul avec Jean évanoui, l'empoigna dans ses bras, voulut l'emporter. Mais, en effet, il était trop faible, chétif,² épuisé de fatigue et d'angoisse. Tout de suite, il chancela, tomba avec son 20 fardeau. Si encore il avait aperçu quelque brancardier! Il cherchait de ses regards fous, croyait en reconnaître parmi les fuyards, faisait de grands gestes. Personne ne revenait. Il réunit ses dernières forces, reprit Jean, réussit à s'éloigner d'une trentaine de pas; et, un obus ayant 25 éclaté près d'eux, il crut que c'était fini, qu'il allait mourir, lui aussi, sur le corps de son compagnon.

Lentement, Maurice s'était relevé. Il se tâtait, n'avait rien, pas une égratignure. Pourquoi donc ne fuyait-il pas? Il était temps encore, il pouvait atteindre le petit mur 3c en quelques sauts, et ce serait le salut. La peur renaissait, l'affolait. D'un bond, il prenait sa course, lorsque des

liens plus forts que la mort le retinrent. Non! ce n'était pas possible, il ne pouvait abandonner Jean. Toute sa chair en aurait saigné, la fraternité qui avait grandi entre ce paysan et lui, allait au fond de son être, à la racine même de la vie.

Si Maurice, une heure auparavant, n'avait pas mangé son croûton de pain sous les obus, jamais il n'aurait trouvé la force de faire ce qu'il fit alors. D'ailleurs, il lui fut impossible plus tard de se souvenir. Il devait avoir chargé Jean sur ses épaules, puis s'être traîné, en s'y reprenant à vingt fois, au milieu des chaumes et des broussailles, buttant à chaque pierre, se remettant quand même debout. Une volonté invincible le soutenait, une résistance qui lui aurait fait porter une montagne. Derrière le petit mur, il retrouva Rochas et les quelques hommes de l'escouade, tirant toujours, défendant le drapeau, que le sous-lieutenant tenait sous son bras.

En cas d'insuccès, aucune ligne de retraite n'avait été indiquée aux corps d'armée. Dans cette imprévoyance et cette confusion, chaque général était libre d'agir à sa guise, et tous, à cette heure, se trouvaient rejetés dans Sedan, sous la formidable étreinte des armées allemandes victorieuses. La deuxième division du 7° corps se repliait en assez bon ordre, tandis que les débris de ses autres divisions, mêlés à ceux du rer corps, roulaient déjà vers la ville en une affreuse cohue, un torrent de colère et d'épouvante, charriant les hommes et les bêtes.

Mais, à ce moment, Maurice s'aperçut avec joie que Jean rouvrait les yeux; et, comme il courait à un ruisseau voi30 sin, voulant lui laver la figure, il fut très surpris de revoir, à sa droite, au fond du vallon écarté, protégé par
des pentes rudes, le paysan qu'il avait vu le matin et qui

continuait à labourer sans hâte, poussant sa charrue attelée d'un grand cheval blanc. Pourquoi perdre un jour? Ce n'était pas parce qu'on se battait, que le blé cesserait de croître et le monde de vivre.

#### IX

Sur la terrasse haute, où il était monté pour se rendre 5 compte de la situation, Delaherche finit par être agité d'une nouvelle impatience de savoir. Il voyait bien que les obus passaient par-dessus la ville, et que les trois ou quatre qui avaient crevé les toits des maisons environnantes, ne devaient être que de rares réponses au tir si 1c lent, si peu efficace du Palatinat. Mais il ne distinguait rien de la bataille, et c'était en lui un besoin immédiat de renseignements, que fouettait la peur de perdre dans la catastrophe sa fortune et sa vie. Il descendit, laissant la lunette braquée là-bas, vers les batteries allemandes.

En bas, pourtant, l'aspect du jardin central de la fabrique le retint un moment. Il était près d'une heure, et l'ambulance s'encombrait de blessés. La file des voitures ne cessait plus sous le porche. Déjà, les voitures réglementaires, celles à deux roues, celles à quatre roues, man-20 quaient. On voyait apparaître des prolonges 'd'artillerie, des fourragères, des fourgons à matériel, tout ce qu'on pouvait réquisitionner sur le champ de bataille; même il finissait par arriver des carrioles et des charrettes de cultivateurs, prises dans les fermes, attelées de chevaux 25 errants. Et, là dedans, on empilait les hommes ramassés par les ambulances volantes de premiers secours, pansés à la hâte. C'était un déchargement affreux de pauvres gens, les uns d'une pâleur verdâtre, les autres violacés de congestion; beaucoup étaient évanouis, d'autres poussaient 36

des plaintes aiguës; il y en avait, frappés de stupeur, qui s'abandonnaient aux infirmiers avec des yeux épouvantés, tandis que quelques-uns, dès qu'on les touchait, expiraient dans la secousse. L'envahissement devenait tel, que 5 tous les matelas de la vaste salle basse allaient être occupés, et que le major Bouroche donnait des ordres, pour qu'on utilisât la paille dont il avait fait faire une large litière, à l'une des extrémités. Lui et ses aides, cependant suffisaient encore aux opérations. Il s'était contenté de 10 demander une nouvelle table, avec un matelas et une toile cirée, sous le hangar où l'on opérait. Vivement, un aide tamponnait une serviette imbibée de chloroforme sous le nez des patients. Les minces couteaux d'acier luisaient, les scies avaient à peine un petit bruit de râpe, le sang 15 coulait par jets brusques, arrêtés tout de suite. On apportait, on remportait les opérés, dans un va-et-vient rapide, à peine le temps de donner un coup d'éponge sur la toile cirée. Et, au bout de la pelouse, derrière un massif de cytises, dans le charnier qu'on avait dû établir et où l'on se 20 débarrassait des morts, on allait jeter aussi les jambes et les bras coupés, tous les débris de chair et d'os restés sur les tables.

Bouroche jeta un paquet de linge à Delaherche en criant:

25 — Tenez! faites donc quelque chose, rendez-vous utile!

Mais le fabricant protesta et partit, en expliquant qu'il
allait revenir tout de suite, avec des renseignements certains. Dès la rue Maqua, il fut surpris du nombre de soldats qui rentraient, sans armes, l'uniforme en lambeaux,
30 souillé de poussière. Il ne put d'ailleurs tirer aucun détail
précis de ceux qu'il s'efforça d'interroger: les uns répondaient, hébétés, qu'ils ne savaient pas; les autres en disaient

si long, dans une telle furie de gestes, une telle exaltation de paroles, qu'ils ressemblaient à des fous. Machinalement, alors, il se dirigea de nouveau vers la Sous-Préfecture, avec la pensée que toutes les nouvelles affluaient là. Il restait planté devant la loge du concierge, cherchant un prétexte 5 pour demander et questionner un des aides de camp, lorsqu'une voix jeune l'appela.

— Monsieur Delaherche!... Entrez vite, il ne fait pas bon dehors.

C'était Rose, son ouvrière, à laquelle il ne songeait pas. 10 Grâce à elle, toutes les portes allaient s'ouvrir. Il entra dans la loge, consentit à s'asseoir.

- Imaginez-vous que maman en est malade, elle s'est couchée. Vous voyez, il n'y a que moi, parce que papa est garde national à la citadelle . . . Tout à l'heure, l'empe- 15 reur a voulu montrer encore qu'il était brave, et il est ressorti, il a pu aller au bout de la rue, jusqu'au pont. Un obus est même tombé devant lui, le cheval d'un de ses écuyers à été tué. Et puis, il est revenu . . . N'est-ce pas, que voulez-vous qu'il fasse?
- Alors, vous savez où nous en sommes... Qu'est-ce qu'ils disent, ces messieurs?

Elle le regarda, étonnée. Elle restait d'une fraîcheur gaie, avec ses cheveux fins, ses yeux clairs d'enfant qui s'agitait, empressée, au milieu de ces abominations, sans trop 25 les comprendre.

— Non, je ne sais rien... Vers midi, j'ai monté une lettre pour le maréchal de Mac-Mahon. L'empereur était avec lui... Ils sont restés près d'une heure enfermés ensemble, le maréchal dans son lit, l'empereur assis contre le matelas, 30 sur une chaise... Ça, je le sais, parce que je les ai vus, quand on a ouvert la porte.

- Alors, qu'est-ce qu'ils se disaient?

De nouveau, elle le regarda, et elle ne put s'empêcher de rire.

— Mais je ne sais pas, comment voulez-vous que je sache?
5 Personne au monde ne sait ce qu'ils se sont dit.

C'était vrai, il eut un geste pour s'excuser de sa question sotte. Pourtant, l'idée de cette conversation suprême le tracassait : quel intérêt elle avait dû offrir! à quel parti avaient-ils pu s'arrêter?

o — Maintenant, reprit Rose, l'empereur est rentré dans son cabinet, où il est en conférence avec deux généraux qui viennent d'arriver du champ de bataille . . .

Elle s'interrompit, jeta un coup d'œil vers le perron.1

— Tenez! en voici un, de ces généraux... Et, tenez! 15 voici l'autre.

Vivement, il sortit, reconnut le général Douay et le général Ducrot, dont les chevaux attendaient. Il les regarda se remettre en selle, puis galoper. Après l'abandon du plateau d'Illy, ils étaient accourus, chacun de son côté, pour avertir l'empereur que la bataille était perdue. Ils donnaient des détails précis sur la situation, l'armée et Sedan se trouvaient dès lors enveloppés de toutes parts, le désastre allait être effroyable.

Dans son cabinet, l'empereur se promena quelques 25 minutes en silence, de son pas vacillant de malade. Il n'y avait plus là qu'un aide de camp, debout et muet, près d'une porte. Et lui marchait toujours, de la cheminée à la fenêtre, la face ravagée, tiraillée 2 à présent par un tic nerveux. Le dos semblait se courber davantage, comme 30 sous l'écroulement d'un monde; tandis que l'œil mort, voilé des paupières lourdes, disait la résignation du fataliste qui avait joué et perdu contre le destin la partie 3

dernière. Chaque fois, pourtant, qu'il revenait devant la fenêtre entr'ouverte, un tressaillement l'y arrêtait une seconde.

A une de ces stations si courtes, il eut un geste tremblant, il murmura:

— Oh! ce canon, ce canon qu'on entend depuis ce matin!

De là, en effet, le grondement des batteries de la Marfée et de Frénois arrivait avec une violence extraordinaire. C'était un roulement de foudre dont tremblaient les vitres 10 et les murs eux-mêmes, un fracas obstiné, incessant, exaspérant. Et il devait songer que la lutte, désormais, était sans espoir, que toute résistance devenait criminelle. A quoi bon du sang versé encore, des membres broyés, des têtes emportées, des morts toujours, ajoutés aux morts épars 15 dans la campagne? Puisqu'on était vaincu, que c'était fini, pourquoi se massacrer davantage? Assez d'abomination et de douleur criait sous le soleil.

L'empereur, revenu devant la fenêtre, se remit à trembler, en levant les mains.

- Oh! ce canon, ce canon qui ne cesse pas!

Peut-être la pensée terrible des responsabilités se levaitelle en lui, avec la vision des cadavres sanglants que ses fautes avaient couchés là-bas, par milliers; et peut-être n'était-ce que l'attendrissement de son cœur pitoyable de 25 rêveur, de bon homme hanté de songeries humanitaires. Dans cet effrayant coup du sort qui brisait et emportait sa fortune, ainsi qu'un brin de paille, il trouvait des larmes pour les autres, éperdu de la boucherie inutile qui continuait, sans force pour la supporter davantage. Maintenant, 30 cette canonnade scélérate lui cassait la poitrine, redoublait son mal. — Oh! ce canon, ce canon, faites-le taire tout de suite, tout de suite!

Et cet empereur qui n'avait plus de trône, ayant confié ses pouvoirs à l'impératrice-régente, ce chef d'armée qui ne commandait plus, depuis qu'il avait remis au maréchal Bazaine le commandement suprême, eut alors un réveil de sa puissance, l'irrésistible besoin d'être le maître une dernière fois. Depuis Châlons, il s'était effacé, n'avait pas donné un ordre, résigné à n'être qu'une inutilité sans nom et encombrante, un paquet gênant, emporté parmi les bagages des troupes. Et il ne se réveillait empereur que pour la défaite; le premier, le seul ordre qu'il devait donner encore, dans la pitié effarée de son cœur, allait être de hisser le drapeau blanc sur la citadelle, afin de 15 demander un armistice.

— Oh! ce canon!... Prenez un drap, une nappe, n'importe quoi! Courez vite, dites qu'on le fasse taire!

L'aide de camp se hâta de sortir, et l'empereur continua 20 sa marche vacillante, de la cheminée à la fenêtre, pendant que les batteries tonnaient toujours, secouant la maison entière.

En bas, Delaherche causait encore avec Rose, lorsqu'un sergent de service accourut.

- 25 Mademoiselle, on ne trouve plus rien, je ne puis pas mettre la main sur une bonne<sup>2</sup>... Vous n'auriez pas un linge, un morceau de linge blanc?
  - Voulez-vous une serviette?
- Non, non, ce n'est pas assez grand . . . Une moitié de 30 drap par exemple.

Déjà, Rose, obligeante, s'était précipitée vers l'armoire.

5

- C'est que je n'ai pas de drap coupé... Un grand linge blanc, non! je ne vois rien qui fasse l'affaire... Ah! tenez, voulez-vous une nappe?
  - Une nappe, parfait! c'est tout à fait ça.

Et il ajouta, en s'en allant:

— On va en faire un drapeau blanc, qu'on hissera sur la citadelle, pour demander la paix... Merci bien, mademoiselle.

Delaherche eut un sursaut de joie involontaire. Enfin, on allait donc être tranquille! Puis, cette joie lui parut 10 antipatriotique, il la refréna. Mais son cœur soulagé battait quand même, et il regarda un colonel et un capitaine, suivis du sergent, qui sortaient à pas précipités de la Sous-Préfecture. Le colonel portait, sous le bras, la nappe roulée. Il eut l'idée de les suivre, il quitta Rose, laquelle 15 était très fière d'avoir fourni ce linge. A ce moment, deux heures sonnaient.

Devant l'Hôtel de Ville, Delaherche fut bousculé par tout un flot de soldats hagards qui descendaient du faubourg de la Cassine. Il perdit de vue le colonel, il renonça à la curio- 20 sité d'aller voir hisser le drapeau blanc. On ne le laisserait certainement pas entrer dans le Donjon; et, d'autre part, il était envahi d'une inquiétude nouvelle: peut-être bien que sa fabrique flambait, dépuis qu'il l'avait quittée. Il se précipita, repris de sa fièvre d'agitation, se satisfai- 25 sant à courir ainsi. Mais des groupes barraient les rues, des obstacles déjà renaissaient à chaque carrefour. Rue Maqua seulement, il eut un soupir d'aise, quand il aperçut la monumentale façade de sa maison intacte, sans une fumée ni une étincelle. Il entra, il cria de loin à sa mère 34 et à sa femme:

— Tout va bien, on hisse le drapeau blanc, on va cesser e feu!

Puis, il s'arrêta, car l'aspect de l'ambulance était vraiment effroyable.

Dans le vaste séchoir, dont on laissait la grande porte ouverte, non seulement tous les matelas étaient occupés, 5 mais il ne restait même plus de place sur la litière étalée au bout de la salle. On commençait à mettre de la paille entre les lits, on serrait les blessés, les uns contre les autres. Déjà, on en comptait près de deux cents, et il en arrivait toujours. Les larges fenêtres éclairaient d'une 10 clarté blanche toute cette souffrance humaine entassé. Parfois, à un mouvement trop brusque, un cri involontaire s'élevait. Des râles d'agonie passaient dans l'air moite. Tout au fond, une plainte douce, presque chantante, ne cessait pas. Et le silence se faisait plus profond, une 15 sorte de stupeur résignée, le morne accablement d'une chambre de mort, que coupaient seuls les pas et les chuchotements des infirmiers. Les blessures, pansées à la hâte sur le champ de bataille, quelques-unes même demeurées à vif, étalaient leur détresse, entre les lam-20 beaux des capotes et des pantalons déchirés. Tous ceux dont les balles avaient touché la moelle 1 ou le cerveau, étaient comme des cadavres, dans l'anéantissement du coma; 2 tandis que les autres, les fracturés, les fiévreux, s'agitaient, demandaient à boire, d'une voix basse et sup-25 pliante.

Pitoyable en somme, Delaherche frémissait de compassion, lorsque l'entrée d'un landau, sous le porche, l'intéressa. On n'avait plus trouvé sans doute que cette voiture de maître, et l'on y avait entassé des blessés. Ils y tenaient 30 huit, les uns sur les autres. Le fabricant eut un cri de surprise terrifiée, en reconnaissant, dans le dernier qu'on descendit, le capitaine Beaudoin.

— Oh! mon pauvre ami!... Attendez! je vais appeler ma mère et ma femme.

Elles accoururent, laissant le soin de rouler des bandes à deux servantes. Les infirmiers qui avaient saisi le capitaine, l'emportaient dans la salle; et ils allaient le coucher sen travers d'un tas de paille, lorsque Delaherche aperçut, sur un matelas, un soldat qui ne bougeait plus, la face terreuse, les yeux ouverts.

- Dites donc, mais il est mort, celui-là!
- Tiens! c'est vrai, murmura un infirmier. Pas la peine <sup>1</sup> 10 qu'il encombre!

Lui et un camarade prirent le corps, l'emportèrent au charnier qu'on avait établi derrière les cytises. Une douzaine de morts, déjà, s'y trouvaient rangés, raidis dans le dernier râle, les uns les pieds étirés, comme allongés par 15 la souffrance, les autres déjetés, tordus en des postures atroces. Un, très jeune, petit et maigre, la tête à moitié emportée, serrait sur son cœur, de ses deux mains convulsives, une photographie de femme, une de ces pâles photographies de faubourg,² éclaboussée de sang. Et, aux pieds 20 des morts, pêle-mêle, des jambes et des bras coupés s'entassaient aussi, tout ce qu'on rognait,³ tout ce qu'on abattait sur les tables d'opération, le coup de balai 4 de la boutique d'un boucher, poussant dans un coin les déchets,5 la chair et les os.

— Monsieur le major, dit Delaherche, il y a là un capitaine, le capitaine Beaudoin . . .

Bouroche l'interrompit.

— Comment, Beaudoin est ici!... Ah! le pauvre bougre! Il alla se planter devant le blessé. Mais, d'un coup d'œil, 30 il dut voir la gravité du cas, car il reprit aussitôt sans même se baisser pour examiner la jambe atteinte: — Bon! on va me l'apporter tout de suite, dès que j'aurai fait l'opération qu'on prépare.

Il retourna sous le hangar et deux infirmiers apportaient

le capitaine sur un brancard.

5 — Fichtre! déclara Bouroche, ils vous ont bien arrangé!

Il tâtait le pied, le trouvait froid, n'y sentait plus battre le pouls. Son visage était devenu très grave, avec un pli de la lèvre, qui lui était particulier, en face des cas in-10 quiétants.

Le capitaine, que l'anxiété tirait de sa somnolence, le regardait, attendait; et il finit par dire:

- Vous trouvez, major?
- Mauvais pied, murmura-t-il, comme s'il eût pensé 15 tout haut. Nous ne le sauverons pas.

Nerveusement, Beaudoin reprit:

- Voyons, il faut en finir, major. Qu'en pensez-vous?
- Je pense que vous êtes un brave, capitaine, et que vous allez me laisser faire ce qu'il faut.
- Les yeux du capitaine Beaudoin pâlirent, se troublèrent d'une sorte de petite fumée rousse. Il avait compris. Mais, malgré l'insupportable peur qui l'étranglait, il répondit simplement, avec bravoure:
  - Faites, major.
- 25 Il était trois heures. Autour de Sedan la ceinture de bronze, les huit cents pièces des armées allemands tiraient à la fois, et le pis était que des obus recommençaient à tomber sur les maisons. Des fracas plus fréquents retentissaient. Il en éclata un rue des Voyards. Un autre écorna 30 une cheminée haute de la fabrique, et des gravats i dégringolèrent devant le hangar.

Bouroche leva les yeux, grognant:

30

— Est-ce qu'ils vont nous achever nos blessés? . . . C'est insupportable, ce vacarme!

Cependant, l'infirmier tenait allongée la jambe du capitaine; et, d'une rapide incision circulaire, la major coupa la peau, au-dessous du genou. Mais comme il allait 5 trancher les muscles, un infirmier s'approcha, lui parla à l'oreille.

— Le numéro deux vient de couler.1

Dans l'effroyable bruit, le major n'entendit pas.

- Parlez donc plus haut! J'ai les oreilles en sang,² avec 10 leur sacré canon.
  - Le numéro deux vient de couler.
  - Qui ça, le numéro deux?
  - Le bras.
- Ah! bon!... Eh bien! vous apporterez le trois, la 15 mâchoire.

Et, avec une adresse extraordinaire, sans se reprendre, il trancha les muscles d'une seule entaille, jusqu'aux os. Le pied resta aux mains de l'infirmier qui le tenait.

Mais, comme on approchait le brancard pour remporter 20 Beaudoin, une terrible détonation ébranla la fabrique entière: c'était un obus qui venait d'éclater en arrière du hangar, dans la petite cour où se trouvait la pompe. Des vitres volèrent en éclats, tandis qu'une épaisse fumée envahissait l'ambulance. Dans la salle, une panique avait 25 soulevé les blessés de leur couche de paille, et tous criaient d'épouvante, et tous voulaient fuir.

— Nom de Dieu! remuez-vous! cria Bouroche aux infirmiers figés de terreur. Lavez-moi la table, apportez-moi le numéro trois!

Et il se mit, pour se délasser un peu, à chercher une balle qui, après avoir fracassé le maxillaire inférieur, devait s'être logée sous la langue. Beaucoup de sang coulait et lui engluait <sup>1</sup> les doigts.

Dans la salle, le capitaine Beaudoin était de nouveau couché sur son matelas. Gilberte et madame Delaherche savaient suivi le brancard. Delaherche lui-même, malgré son agitation, vint causer un moment.

- Reposez-vous, capitaine. Nous allons faire préparer une chambre, nous vous prendons chez nous.

Mais, dans sa prostration, le blessé eut un réveil, une mizo nute de lucidité.

- Non, je crois bien que je vais mourir.

Puis, tout d'un coup, il aperçut son uniforme souillé et déchiré, ses mains noires, et il parut souffrir de son état, devant des femmes. Une honte lui vint de s'abandonner 15 ainsi, la pensée qu'il manquait de correction 2 acheva de lui rendre toute une bravoure. Il réussit à reprendre d'une voix gaie:

— Seulement, si je meurs, je voudrais mourir les mains propres . . . Madame, vous seriez bien aimable de mouiller 20 une serviette et de me la donner.

Gilberte courut, revint avec la serviette, voulut lui en frotter les mains elle-même. A partir de ce moment, il montra un très grand courage, soucieux de finir en homme de bonne compagnie.<sup>3</sup> Delaherche l'encourageait, aidait 25 sa femme à l'arranger d'une façon convenable. Mais, ce fut fini presque tout de suite. Le capitaine Beaudoin, qui s'affaiblissait, retomba dans son accablement. Une sueur glacée lui inondait le front et le cou. Il rouvrit un instant les yeux, tâtonna comme s'il eût cherché une couverture 30 imaginaire, qu'il se mit à remonter jusqu'à son menton, les mains tordues, d'un mouvement doux et entêté.

- Oh! j'ai froid, j'ai bien froid.

15

20

Et il passa, il s'éteignit, sans hoquet, et son visage tranquille, aminci, garda une expression d'infinie tristesse.

Pendant l'agonie du capitaine, la canonnade semblait avoir augmenté encore, un deuxième obus était tombé dans le jardin, brisant un des arbres centenaires. Des gens 5 affolés criaient que tout Sedan brûlait, un incendie considérable s'étant déclaré dans le faubourg de la Cassine. C'était la fin de tout, si ce bombardement continuait longtemps avec une pareille violence.

- Ce n'est pas possible, j'y retourne! dit Delaherche ic hors de lui.
  - Où donc? demanda Bouroche.
- Mais à la Sous-Préfecture, pour savoir si l'empereur se moque de <sup>2</sup> nous, quand il parle de faire hisser le drapeau blanc.

Le major resta quelques secondes étourdi par cette idée du drapeau blanc, de la défaite, de la capitulation, qui tombait au milieu de son impuissance à sauver tous les pauvres bougres en bouillie,<sup>3</sup> qu'on lui amenait. Il eut un geste de furieuse désespérance.

—Allez au diable! nous n'en sommes pas moins tous foutus!4

Dehors, Delaherche éprouva une difficulté plus grande à se frayer un passage parmi les groupes qui avaient grossi. Les rues, de minute en minute, s'emplissaient 25 davantage, du flot des soldats débandés. Il questionna plusieurs des officiers qu'il rencontra: aucun n'avait aperçu le drapeau blanc sur la citadelle. Enfin, un colonel déclara l'avoir entrevu un instant, le temps de le hisser et de l'abattre. Cela aurait tout expliqué, soit que les 30 Allemands n'eussent pu le voir, soit que, l'ayant vu apparaître et disparaître, ils eussent redoublé leur feu, en com-

prenant que l'agonie était proche. Même une histoire circulait déjà, la folle colère d'un général, qui s'était précipité, à l'apparition du drapeau blanc, l'avait arraché de ses mains, brisant la hampe, foulant <sup>1</sup> le linge. Et les batteries prussiennes tiraient toujours, les projectiles pleuvaient sur les toits et dans les rues, des maisons brûlaient, une femme venait d'avoir la tête broyée, au coin de la place Turenne.

A la Sous-Préfecture, Delaherche ne trouva pas Rose to dans la loge du concierge. Toutes les portes étaient ouvertes, la déroute commençait. Alors, il monta, ne se heurtant que dans des gens effarés, sans que personne lui adressât la moindre question. Au premier étage, comme il hésitait, il rencontra la jeune fille.

15 — Oh! monsieur Delaherche, ça se gâte...Tenez! regardez vite, si vous voulez voir l'empereur.

En effet, à gauche, une porte, mal fermée, bâillait; et, par cette fente, on apercevait l'empereur, qui avait repris sa marche chancelante, de la cheminée à la fenêtre. Il 20 piétinait, ne s'arrêtait pas, malgré d'intolérables souffrances.

Un aide de camp venait d'entrer, celui qui avait si mal refermé la porte, et l'on entendit l'empereur qui lui demandait, d'une voix énervée de désolation :

— Mais enfin, monsieur, pourquoi tire-t-on toujours, 25 puisque j'ai fait hisser le drapeau blanc?

A ce moment, un petit homme vif, l'uniforme poussiéreux, dans lequel Delaherche reconnut le général Lebrun, traversa le palier,<sup>2</sup> poussa la porte, sans se faire annoncer. Et, tout de suite, une fois de plus, on distingua la voix an-30 xieuse de l'empereur.

— Mais enfin, général, pourquoi tire-t-on toujours, puisque j'ai fait hisser le drapeau blanc?

L'aide de camp sortait, la porte fut refermée, et Delaherche ne put même entendre la réponse du général. Tout avait disparu. Pourtant il resta encore un instant avec elle, guettant le départ du général Lebrun. Et, quand celuici reparut, il le suivit.

Le général Lebrun avait expliqué à l'empereur que, si l'on voulait demander un armistice, il fallait qu'une lettre, signée du commandant en chef de l'armée française, fût remise au commandant en chef des armées allemandes. Puis, il s'était offert pour écrire cette lettre et ro pour se mettre à la recherche du général de Wimpffen, qui la signerait. Il emportait la lettre, il n'avait que la crainte de ne pas trouver ce dernier, ignorant sur quel point du champ de bataille il pouvait être. Dans Sedan, d'ailleurs, la cohue devenait telle, qu'il dut marcher au pas 15 de son cheval; ce qui permit à Delaherche de l'accompagner jusqu'à la porte du Ménil.

Mais, sur la route, le général Lebrun prit le galop, et il eut la chance, comme il arrivait à Balan, d'apercevoir le général de Wimpffen. Celui-ci, quelques minutes plus 20 tôt, avait écrit à l'empereur: "Sire, venez vous mettre à la tête de vos troupes, elles tiendront à honneur de vous ouvrir un passage à travers les lignes ennemies." Aussi entra-t-il dans une furieuse côlère, au seul mot d'armistice. Non, non! il ne signerait rien, il voulait se 25 battre! Il était trois heures et demie. Et ce fut peu de temps après qu'eut lieu la tentative héroïque et désespérée, cette poussée dernière, pour ouvrir une trouée au travers des Bavarois, en marchant une fois encore sur Bazeilles. Par les rues de Sedan, par les champs voisins, 30 afin de rendre du cœur aux troupes, on mentait, on criait: "Bazaine arrive! Bazaine arrive!" Depuis le ma-

tin, c'était le rêve de beaucoup, on croyait entendre le canon de l'armée de Metz, à chaque batterie nouvelle que démasquaient les Allemands. Douze cents hommes environ furent réunis, des soldats, débandés de tous les corps, 5 où toutes les armes se mêlaient; et la petite colonne se lança glorieusement, sur la route balayée de mitraille, au pas de course. D'abord, ce fut superbe, les hommes qui tombaient n'arrêtaient pas l'élan des autres, on parcourut près de cinq cents mètres avec une véritable furie 10 de courage. Mais, bientôt, les rangs s'éclaircirent, les plus braves se replièrent. Que faire contre l'écrasement du nombre? Il n'y avait là que la témérité folle d'un chef d'armée qui ne voulait pas être vaincu. Il ne restait qu'à battre en retraite sous les murs de Sedan.

15 Delaherche, dès qu'il avait perdu de vue le général, s'était hâté de retourner à la fabrique, possédé d'une idée unique, celle de monter de nouveau à son observatoire, pour suivre au loin les événements. Sur la terrasse, il tâcha de se rendre compte de la situation. La ville avait moins souf-20 fert qu'on ne croyait, un seul incendie jetait une grosse fumée noire, dans le faubourg de la Cassine. Le fort du Palatinat ne tirait plus, faute sans doute de munitions. Seules, les pièces de la porte de Paris lâchaient encore un coup, de loin en loin. Et, tout de suite, ce qui l'inté-25 ressa, ce fut de constater qu'on avait de nouveau hissé un drapeau blanc sur le donjon; mais on ne devait pas l'apercevoir du champ de bataille, car le feu continuait, aussi intense. Des toitures voisines lui cachaient la route de Balan, il ne put y suivre le mouvement des troupes. 30 D'ailleurs, ayant mis son œil à la lunette qui était restée braquée, il venait de retomber sur l'état-major allemand, qu'il avait déjà vu à cette place, dès midi. Le maître, le

10

minuscule soldat de plomb, haut comme la moitié du petit doigt, dans lequel il croyait avoir reconnu le roi de Prusse, se trouvait toujours debout, avec son uniforme sombre, en avant des autres officiers, la plupart couchés sur l'herbe, étincelants de broderies. Il y avait là des 5 officiers étrangers, des aides de camp, des généraux, des maréchaux de cour, des princes, tous pourvus de lorgnettes, suivant depuis le matin l'agonie de l'armée française, comme au spectacle. Et le drame formidable s'achevait.

De cette hauteur boisée de la Marfée, le roi Guillaume venait d'assister à la jonction de ses troupes. C'en était fait, la troisième armée, sous les ordres de son fils, le prince royal de Prusse, qui avait cheminé par Saint-Menges et Fleigneux, prenait possession du plateau d'Illy; 15 tandis que la quatrième, que commandait le prince royal de Saxe, arrivait de son côté au rendez-vous, par Daigny et Givonne, en tournant le bois de la Garenne. Le XIe corps et le Ve donnaient ainsi la main au XIIe corps et à la garde. Et l'effort suprême pour briser le cercle, 20 au moment où il se fermait, l'inutile et glorieuse charge de la division Margueritte avait arraché au roi un cri d'admiration: "Ah! les braves gens!" Maintenant, l'enveloppement mathématique, inexorable, se terminait, les mâchoires de l'étau s'étaient rejointes, il pouvait embras- 25 ser d'un coup d'œil l'immense muraille d'hommes et de canons qui enveloppait l'armée vaincue. Au nord, l'étreinte devenait de plus en plus étroite, refoulait les fuyards dans Sedan, sous le feu redoublé des batteries, dont la ligne ininterrompue bordait l'horizon. Au midi, Bazeilles con- 30 quis, vide et morne, finissait de brûler, jetant de gros tourbillons de fumée et d'étincelles; pendant que les Bavarois, maîtres de Balan, braquaient des canons, à trois cents mètres des portes de la ville. Et les autres batteries, celles de la rive gauche, installées à Pont-Maugis, à Noyers, à Frénois, à Wadelincourt, qui tiraient sans un arrêt depuis bientôt douze heures, tonnaient plus haut, complétaient l'infranchissable ceinture de flammes, jusque sous les pieds du roi.

Mais le roi Guillaume, fatigué, lâcha un instant sa lorgnette; et il continua de regarder à l'œil nu. Et la ba-10 taille atroce, souillée de sang, devenait une peinture délicate, vue de si haut, sous l'adieu du soleil: des cavaliers morts, des chevaux éventrés semaient le plateau de Floing de taches gaies 1; vers la droite, du côté de Givonne, les dernières bousculades de la retraite amu-15 saient l'œil du tourbillon de ces points noirs, courant, se culbutant; tandis que, dans la presqu'île d'Iges, à gauche, une batterie bavaroise, avec ses canons gros comme des allumettes, avait l'air d'être une pièce mécanique bien montée, tellement la manœuvre pouvait se suivre, d'une 20 régularité d'horlogerie.2 C'était la victoire, inespérée, foudroyante, et le roi n'avait pas de remords, devant ces cadavres si petits, ces milliers d'hommes qui tenaient moins de place que la poussière des routes, cette vallée immense où les incendies de Bazeilles, les massacres 25 d'Illy, les angoisses de Sedan, n'empêchaient pas l'impassible nature d'être belle, à cette fin sereine d'un beau jour.

Mais, tout d'un coup, Delaherche aperçut, gravissant les pentes de la Marfée, un général français, vêtu d'une tunique bleue, monté sur un cheval noir, et que précédait 30 un hussard, avec un drapeau blanc. C'était le général Reille, chargé par l'empereur de porter au roi de Prusse cette lettre: "Monsieur mon Frère, n'ayant pu mourir

30

au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de Votre Majesté. Je suis, de Votre Majesté, le bon Frère, Napoléon." Dans sa hâte d'arrêter la tuerie, puisqu'il n'était plus le maître, l'empereur se livrait, espérant attendrir le vainqueur. Et 5 Delaherche vit le général Reille s'arrêter à dix pas du roi, descendre de cheval, puis s'avancer pour remettre la lettre, sans arme, n'ayant aux doigts qu'une cravache. Le soleil se couchait dans une grande lueur rose, le roi s'assit sur une chaise, s'appuya au dossier d'une autre chaise, 10 que tenait un secrétaire, et répondit qu'il acceptait l'épée en attendant l'envoi d'un officier, qui pourrait traiter de la capitulation.

#### X

A cette heure, autour de Sedan, de toutes les positions perdues, de Floing, du plateau d'Illy, du bois de la Ga- 15 renne, de la vallée de la Givonne, de la route de Bazeilles, un flot épouvanté d'hommes, de chevaux et de canons refluait, roulait vers la ville. Cette place forte, sur laquelle on avait eu l'idée désastreuse de s'appuyer, devenait une tentation funeste, l'abri qui s'offrait aux fuyards, le salut 20 où se laissaient entraîner les plus braves, dans la démoralisation et la panique de tous. Derrière les ramparts, làbas, on s'imaginait qu'on échapperait enfin à cette terrible artillerie, grondant depuis bientôt douze heures; et il n'y avait plus de conscience, plus de raisonnement, la bête 25 emportait l'homme, c'était la folie de l'instinct galopant, cherchant le trou, pour se terrer et dormir.

Au pied du petit mur, lorsque Maurice, qui baignait d'eau fraîche le visage de Jean, vit qu'il rouvrait les yeux, il eut une exclamation de joie.

— Ah! mon pauvre bougre, je t'ai cru fichu!... Et ce n'est pas pour te le reprocher, mais ce que tu es lourd!!

Étourdi encore, Jean semblait s'éveiller d'un songe.

5 Puis, il dut comprendre, se souvenir, car deux grosses larmes roulèrent sur ses joues. Ce Maurice si frêle, qu'il aimait, qu'il soignait comme un enfant, il avait donc trouvé, dans l'exaltation de son amitié, des bras assez forts, pour l'apporter jusque-là! Jean se mit debout, secoua la tête, 10 pour s'assurer qu'elle était solide. Il n'avait plus que le crâne un peu lourd. Ça irait très bien. Et il fut saisi d'un attendrissement d'homme simple, il empoigna Maurice, l'étouffa sur son cœur, en ne trouvant que ces mots:

- Ah! mon cher petit, mon cher petit!

Mais les Prussiens arrivaient, il s'agissait de ne pas flâner 2 derrière le mur. Déjà, le lieutenant Rochas battait en retraite, avec ses quelques hommes, protégeant le drapeau, que le sous-lieutenant portait toujours sous son bras, roulé autour de la hampe. Jean et Maurice, courbés en deux, se hâtèrent de les rejoindre. Ce n'étaient ni les fusils ni les cartouches qui manquaient: il suffisait de se baisser. De nouveau, ils s'armèrent, ayant tout abandonné là-bas, le sac et le reste, quand l'un avait dû charger l'autre sur ses épaules. Le mur s'étendait jusqu'au bois de la Gazonne, et la petite bande, se croyant sauvée, se jeta vivement derrière une ferme, puis de là gagna les arbres.

Mais dès les premiers pas, tous sentirent qu'ils entraient dans un enfer; ils ne pouvaient reculer, il fallait quand même traverser le bois, leur seule ligne de retraite. 30 A cette heure, c'était un bois effroyable, le bois de la désespérance et de la mort. Comprenant que des troupes se repliaient par là, les Prussiens le criblaient 4 de balles, le couvraient d'obus. Et il était comme flagellé i d'une tempête, tout agité et hurlant, dans le fracassement de ses branches. Les obus coupaient les arbres, les balles faisaient pleuvoir les feuilles, des voix de plainte semblaient sortir des troncs fendus, des sanglots tombaient avec les ramures trempées de sève. On aurait dit la détresse d'une cohue enchaînée, la terreur et les cris de milliers d'êtres cloués au sol, qui ne pouvaient fuir, sous cette mitraille. Jamais angoisse n'a soufflé plus grande que dans la forêt bombardée.

Tout de suite, Maurice et Jean, qui avaient rejoint leurs compagnons, s'épouvantèrent. Ils marchaient alors sous une haute futaie,3 ils pouvaient courir. Mais les balles sifflaient, se croisaient, impossible d'en comprendre la direction, de manière à se garantir, en filant d'arbre en arbre. 15 Deux hommes furent tués, frappés dans le dos, frappés à la face. Devant Maurice, un chêne séculaire, le tronc broyé par un obus, s'abattit, avec la majesté tragique d'un héros, écrasant tout à son entour. Et, au moment où le jeune homme sautait en arrière, un hêtre colossal, à sa 20 gauche, qu'un autre obus venait de découronner, se brisait, s'effondrait, ainsi qu'une charpente de cathédrale. Où fuir? de quel côté tourner ses pas? Ce n'étaient, de toutes parts, que des chutes de branches, comme dans un édifice immense qui menacerait ruine et dont les salles 25 se succéderaient sous des plafonds croulants. Puis, lorsqu'ils eurent sauté dans un taillis pour échapper à cet écrasement des grands arbres, ce fut Jean qui manqua d'être coupé en deux par un projectile, qui heureusement n'éclata pas. Maintenant, ils ne pouvaient plus avancer, au 30 milieu de la foule inextricable des arbustes. Les tiges minces les liaient aux épaules; les hautes herbes se

nouaient à leurs chevilles; des murs brusques de broussailles les immobilisaient, pendant que les feuillages volaient autour d'eux, sous la faux géante qui fauchait le bois.

5 Sous les frondaisons, dans le délicieux demi-jour verdâtre, au fond des asiles mystérieux, tapissés de mousse, soufflait la mort brutale. Les sources solitaires étaient violées, des mourants râlaient jusque dans les coins perdus, où des amoureux seuls s'étaient égarés jusque-là. to Un homme, la poitrine traversée d'une balle, avait eu le temps de crier "touché!" i en tombant sur la face, mort. Un autre qui venait d'avoir les deux jambes brisées par un obus, continuait à rire, inconscient de sa blessure, croyant simplement s'être heurté contre une racine. 15 D'autres, les membres troués, atteints mortellement, parlaient et couraient encore, pendant plusieurs mètres, avant de culbuter, dans une convulsion brusque. Au premier moment, les plaies les plus profondes se sentaient à peine, et plus tard seulement les effroyables souffrances 20 commençaient, jaillissaient en cris et en larmes.

Ah! le bois scélérat, la forêt massacrée, qui, au milieu du sanglot des arbres expirants, s'emplissait peu à peu de la détresse hurlante des blessés! Au pied d'un chêne, Maurice et Jean aperçurent un zouave qui poussait un cri continu de bête égorgée, les entrailles ouvertes. Plus loin, un autre était en feu: sa ceinture bleue brûlait, la flamme gagnait et grillait sa barbe; tandis que, les reins cassés sans doute, ne pouvant bouger, il pleurait à chaudes larmes. Puis, c'était un capitaine, le bras gauche arraché, le flanc droit percé jusqu'à la cuisse, étalé sur le ventre, qui se traînait sur les coudes, en demandant qu'on l'achevât, d'une voix aiguë, effrayante de supplication. D'autres,

d'autres encore souffraient abominablement, semaient les sentiers herbus en si grand nombre, qu'il fallait prendre garde, pour ne pas les écraser au passage. Mais les blessés, les morts ne comptaient plus. Le camarade qui tombait, était abandonné, oublié. Pas même un regard en arrière. 5 C'était le sort. A un autre, à soi peut-être!

Tout d'un coup, comme on atteignait la lisière du bois. un cri d'appel retentit.

### -- A moi!

C'était le sous-lieutenant, porteur du drapeau, qui ve- 10 nait de recevoir une balle dans le poumon gauche. Il était tombé, crachant le sang à pleine bouche.2 Et, voyant que personne ne s'arrêtait, il eut la force de se reprendre et de crier:

## - Au drapeau!

15

20

D'un bond, Rochas, revenu sur ses pas, prit le drapeau, dont la hampe s'était brisée; tandis que le sous-lieutenant murmurait, les mots empâtés 3 d'une écume sanglante :

- Moi, j'ai mon compte, je m'en fous 4! . . . Sauvez le drapeau!

Et il resta seul, à se tordre sur la mousse, dans ce coin délicieux du bois, arrachant les herbes de ses mains crispées, la poitrine soulevée par un râle qui dura pendant des heures.

Enfin, on était hors de ce bois d'épouvante. Et c'était 25 un vrai soulagement, de se retrouver en rase campagne, respirant à l'aise. Le sifflement des balles avait cessé, les obus ne tombaient pas, de ce côté du vallon.

Tout de suite, devant la porte charretière 5 d'une ferme, ils entendirent des jurons, ils aperçurent un général qui 30 se fâchait, monté sur un cheval fumant de sueur. C'était le général Bourgain-Desfeuilles, le chef de leur brigade,

couvert lui-même de poussière et l'air brisé de fatigue. Sa grosse figure colorée de bon vivant rexprimait l'exaspération où le jetait le désastre, qu'il regardait comme une malechance personnelle. Depuis le matin, ses soldats ne l'avaient plus revu. Sans doute il s'était égaré sur le champ de bataille, courant après les débris de sa brigade, très capable de se faire tuer, dans sa colère contre ces batteries prussiennes qui balayaient l'Empire et sa fortune d'officier aimé des Tuileries.

Tonnerre de Dieu! criait-il, il n'y a donc plus personne, on ne peut donc pas avoir un renseignement, dans ce fichu pays!

Les habitants de la ferme devaient s'être enfuis au fond des bois. Enfin, une femme très vieille parut sur la porte, 15 quelque servante oubliée, que ses mauvaises jambes avaient clouée là.

— Eh! la mère, par ici 3! . . . Où est-ce, la Belgique?

Elle le regardait, hébétée,<sup>4</sup> n'ayant pas l'air de comprendre. Alors, il perdit toute mesure, oublia qu'il s'a20 dressait à une paysanne, gueulant <sup>5</sup> qu'il n'avait pas envie de se faire prendre au piège comme un serin,<sup>6</sup> en rentrant à Sedan, qu'il allait foutre le camp <sup>7</sup> à l'étranger, lui, et raide! <sup>8</sup> Des soldats s'étaient approchés, qui l'écoutaient.

— Mais, mon général, dit un sergent, on ne peut plus 25 passer, il y a des Prussiens partout . . . C'était bon ce matin, de filer.

Le général, hors de lui, haussait les épaules.

Voyons, avec des bons bougres comme vous, est-ce qu'on ne passe pas où l'on veut?... Je trouverai bien 30 cinquante bons bougres pour se faire encore casser la gueule.

Puis, se retournant vers la vieille paysanne:

5

10

— Eh! tonnerre de Dieu! la mère, répondez donc!... La Belgique, où est-ce?

Cette fois, elle avait compris. Elle tendit vers les grands bois sa main décharnée.

- Là-bas, là-bas!
- Hein? qu'est-ce que vous dites?... Ces maisons qu'on aperçoit, au bout des champs?
- Oh! plus loin, beaucoup plus loin!... Là-bas, tout <sup>1</sup> là-bas!

Du coup, le général étouffa de rage.

— Mais, c'est dégoûtant, un sacré pays pareil!<sup>2</sup> On ne sait jamais comment il est fait . . . La Belgique était là, on craignait de sauter dedans, sans le vouloir; et, maintenant qu'on veut y aller, elle n'y est plus . . . Non, non! c'est trop à la fin <sup>3</sup>! qu'ils me prennent, qu'ils fassent de moi ce qu'ils 15 voudront, je vais me coucher.

Et, poussant son cheval, sautant sur la selle comme une outre gonflée d'un vent 4 de colère, il galopa du côté de Sedan.

Le chemin tournait, et l'on descendait dans le Fond de 20 Givonne, un faubourg encaissé entre des coteaux, où la route qui montait vers les bois, était bordée de petites maisons et de jardins. Soudain, Maurice, dans une jeune femme qu'il regardait, collée contre une maison, sur le point d'y être écrasée par le flot, eut la stupeur de recon-25 naître sa sœur Henriette. Depuis près d'une minute, il la voyait, restait béant. Et ce fut elle qui parla la première, sans paraître surprise.

— Ils l'ont fusillé à Bazeilles . . . Oui, j'étais là . . . Alors, comme je veux que le corps me soit rendu, j'ai eu une 30 idée . . .

Elle ne nommait ni les Prussiens, ni Weiss. Tout le monde devait comprendre.

Vers deux heures, lorsqu'elle était revenue à elle, Henriette s'était trouvée, à Balan, dans la cuisine de gens qu'elle ne connaissait pas, la tête tombée sur une table, pleurant. Mais ses larmes cessèrent. Chez cette silen-5 cieuse, si frêle, déjà l'héroïne se réveillait. Elle ne craignait rien, elle avait une âme ferme, invincible. Dans sa douleur, elle ne songeait plus qu'à ravoir le corps de son mari, pour l'ensevelir. Son premier projet fut, simplement, de retourner à Bazeilles. Tout le monde l'en détourna, lui 10 en démontra l'impossibilité absolue. Aussi finit-elle par chercher quelqu'un, un homme qui l'accompagnerait, ou qui se chargerait des démarches nécessaires. Son choix tomba sur un cousin à elle, autrefois sous-directeur de la Raffinerie générale, au Chêne, à l'époque où Weiss y était 15 employé. Il avait beaucoup aimé son mari, il ne lui refuserait pas son assistance. Depuis deux ans, à la suite d'un héritage fait par sa femme, il s'était retiré dans une belle propriété, l'Ermitage, dont les terrasses s'étageaient 1 près de Sedan, de l'autre côté du Fond de Givonne. 20 c'était à l'Ermitage qu'elle se rendait, au milieu des obstacles, arrêtée à chaque pas, en continuel danger d'être piétinée et tuée.

Maurice, à qui elle expliquait brièvement son projet, l'approuva.

25 — Eh bien! nous allons avec toi voir si Dubreuil est à l'Ermitage... D'ailleurs, je ne veux plus te quitter.

Ce n'était pas facile de se dégager de la cohue. Ils y parvinrent, se jetèrent dans un chemin creux qui montait vers la gauche. Alors, ils tombèrent au milieu d'un 30 véritable dédale de sentiers et de ruelles, tout un faubourg fait de cultures maraîchères,² de jardins, de maisons de plaisance, de petites propriétés enchevêtrées 3 les unes

25

dans les autres; et ces sentiers, ces ruelles, filaient entre des murs, tournaient à angles brusques, aboutissaient à des impasses: un merveilleux camp retranché pour la guerre d'embuscade, des coins que dix hommes pouvaient défendre pendant des heures contre un régiment. Déjà, s des coups de feu y pétillaient,² car le faubourg dominait Sedan, et la garde prussienne arrivait, de l'autre côté du vallon.

Lorsque Maurice et Henriette, que suivaient les autres, eurent tourné à gauche, puis à droite, entre deux inter- 16 minables murailles, ils débouchèrent tout d'un coûp devant la porte grande ouverte de l'Ermitage. La propriété, avec son petit parc, s'étageait en trois larges terrasses, où se dressait une grande maison carrée, à laquelle conduisait une allée d'ormes séculaires. En face, séparées 15 par l'étroit vallon, profondément encaissé, se trouvaient d'autres propriétés, à la lisière d'un bois.

Henriette s'inquiéta de cette porte brutalement ouverte.

- Ils n'y sont plus, ils auront dû partir.

Pourtant, la maison n'était pas vide, une agitation s'y fai- sait remarquer de loin, à travers les arbres. Comme la jeune femme se hasardait dans la grande allée, elle recula, devant le cadavre d'un soldat prussien.

— Fichtre! s'écria Rochas, on s'est donc cogné 3 déjà par ici!

Tous alors voulurent savoir, poussèrent jusqu'à l'habitation; et ce qu'ils virent les renseigna: les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée avaient dû être enfoncées à coups de crosse,4 les ouvertures bâillaient sur les pièces mises à sac,5 tandis que des meubles, jetés dehors, gisaient 30 sur le gravier de la terrasse, au bas du perron.6 Il y avait surtout là tout un meuble de salon bleu-ciel,7 le canapé et

les douze fauteuils, rangés au petit bonheur, pêle-mêle, autour d'un grand guéridon, dont le marbre blanc s'était fendu. Et des zouaves, des chasseurs, des soldats de la ligne, d'autres appartenant à l'infanterie de marine, couraient derrière les bâtiments et dans l'allée, lâchant des coups de feu sur le petit bois d'en face, par-dessus le vallon.

Trois autres cadavres de soldats prussiens s'allongeaient sur la terrasse. Comme Henriette, cette fois, les regardait 10 fixement, sans doute avec la pensée de son mari, qui lui aussi dormait là-bas, défiguré dans le sang et la poussière, une balle, près de sa tête, frappa un arbre qui se trouvait derrière elle. Jean s'était précipité.

— Ne restez pas là!... Vite, vite, cachez-vous dans la 15 maison! Dès qu'il y aura du danger, nous trouverons bien à vous faire sauver par là-haut.<sup>2</sup>

Mais elle eut un geste d'indifférence.

—A quoi bon?

Cependant, son frère la poussait lui aussi, et elle dut 20 monter les marches, rester un instant au fend du vestibule, d'où son regard enfilait l'allée. Dès lors, elle assista au combat.

En face, dans le petit bois, le nombre des Prussiens devait augmenter sans cesse, car la fusillade devenait plus 25 vive. On ne voyait personne, à peine le profil rapide d'un homme, par instants, qui sautait d'un arbre à un autre. Une maison de campagne, aux volets verts, se trouvait également occupée par des tirailleurs, dont les coups de feu partaient des fenêtres entr'ouvertes du rez-de-chaussée. 30 Il était environ quatre heures, le bruit du canon se ralentissait, se taisait peu à peu; et l'on était là, à se tuer encore, comme pour une querelle personnelle, au fond

de ce trou écarté, d'où l'on ne pouvait apercevoir le drapeau blanc, hissé sur le Donjon. Jusqu'à la nuit noire, malgré l'armistice, il y eut ainsi des coins de bataille qui s'entêtèrent, on entendit la fusillade persister dans le faubourg du Fond de Givonne et dans les jardins du Petit-Pont. 5

Longtemps, on continua de la sorte à se cribler de balles, d'un bord du vallon à l'autre. De temps en temps, dès qu'il avait l'imprudence de se découvrir, un homme tombait, la poitrine trouée. Dans l'allée, il y avait trois nouveaux morts. Un blessé, étendu sur la face, râlait affreuse- ro ment, sans que personne songeât à l'aller retourner, pour lui adoucir l'agonie.

Soudain, comme Jean levait les yeux, il vit Henriette, qui était tranquillement revenue, glisser un sac sous la tête du misérable, en guise d'oreiller, après l'avoir couché sur le 15 dos. Il courut, la ramena violemment derrière l'arbre, où il s'abritait avec Maurice.

- Vous voulez donc vous faire tuer!

Elle parut ne pas avoir conscience de sa témérité folle.

— Mais non . . . C'est que j'ai peur, toute seule dans ce 20 vestibule . . . J'aime bien mieux être dehors.

Et elle resta avec eux. Ils la firent asseoir à leurs pieds, contre le tronc, tandis qu'ils continuaient à tirer leurs dernières cartouches, à droite, à gauche, dans un enragement tel, que la fatigue et la peur s'en étaient allées. Une in-25 conscience complète leur venait, ils n'agissaient plus que machinalement, la tête vide, ayant perdu jusqu'à l'instinct de la conservation.

— Regarde donc, Maurice, dit brusquement Henriette, est-ce que ce n'est pas un soldat de la garde prussienne, ce 30 mort, devant nous?

Depuis un instant, elle examinait un des corps que l'en-

nemi avait laissés là, un garçon trapu, aux fortes moustaches, couché sur le flanc, dans le gravier de la terrasse. Le casque à pointe <sup>1</sup> avait roulé à quelques pas, la jugulaire rompue. Et le cadavre portait en effet l'uniforme de la 5 garde : le pantalon gris foncé, la tunique bleue, aux galons <sup>2</sup> blancs, le manteau roulé, noué en bandoulière.<sup>3</sup>

- Je t'assure, c'est de la garde . . . J'ai une image, chez nous . . . Et puis, la photographie que nous a envoyée le cousin Gunther . . .
- mort, avant même qu'on pût l'en empêcher. Elle s'êtait penchée.
- La patte 4 est rouge, cria-t-elle, ah! je l'aurais parié. Et elle revint, pendant qu'une grêle de balles sifflait à 15 ses oreilles.
  - Oui, la patte est rouge, c'était fatal . . . Le régiment du cousin Gunther.

Dès lors, ni Maurice ni Jean n'obtinrent qu'elle se tînt à l'abri, immobile. Elle se remuait, avançait la tête, vou20 lait quand même regarder vers le petit bois, dans une préoccupation constante. Eux, tiraient toujours, la repoussaient du genou, quand elle se découvrait trop. Sans doute, les Prussiens commençaient à s'estimer en nombre suffisant, prêts à l'attaque, car ils se montraient, un flot 25 moutonnait 5 et débordait entre les arbres; et ils subissaient des pertes terribles, toutes les balles françaises portaient, 6 culbutaient des hommes.

— Tenez! dit Jean, le voilà peut-être, votre cousin . . . Cet officier qui vient de sortir de la maison aux volets verts, 30 en face.

Un capitaine était là, en effet, reconnaissable au collet d'or de sa tunique et à l'aigle d'or que le soleil oblique fai-

5

15

sait flamber sur son casque. Sans épaulettes, le sabre à la main, il criait un ordre d'une voix sèche; et la distance était si faible, deux cent mètres à peine, qu'on le distinguait très nettement, la taille mince, le visage rose et dur, avec de petites moustaches blondes.

Henriette le détaillait de ses yeux perçants.

— C'est parfaitement lui, répondit-elle sans s'étonner. Je le reconnais très bien.

D'un geste fou, Maurice l'ajustait i déjà.

— Le cousin . . . Ah! tonnerre de Dieu! il va payer pour 10 Weiss.

Mais, frémissante, elle s'était soulevée, avait détourné le chassepot, dont le coup alla se perdre au ciel.

— Non, non, pas entre parents, pas entre gens qui se connaissent . . . C'est abominable!

Et, redevenue femme, elle s'abattit, derrière l'arbre, en pleurant à gros sanglots. L'horreur la débordait,² elle n'était plus qu'épouvante et douleur.

Rochas, cependant, triomphait. Autour de lui, le feu des quelques soldats, qu'il excitait de sa voix tonnante, avait 20 pris une telle vivacité, à la vue des Prussiens, que ceux-ci, reculant, rentraient dans le petit bois.

— Tenez ferme, mes enfants! ne lâchez pas!... Ah! les capons, les voilà qui filent! nous allons leur régler leur compte!

Et il était gai, et il semblait repris d'une confiance immense. Il n'y avait pas eu de défaites. Cette poignée 3 d'hommes, en face de lui, c'étaient les armées allemandes, qu'il allait culbuter d'un coup, très à l'aise. Son grand corps maigre, sa longue figure osseuse, 4 au nez busqué, 30 tombant dans une bouche violente et bonne, riait d'une allégresse vantarde, la joie du troupier qui a conquis le monde entre sa belle 5 et une bouteille de bon vin.

— Parbleu! mes enfants, nous ne sommes là que pour leur foutre i une raclée . . . Et ça ne peut pas finir autrement. Hein? ça nous changerait trop, d'être battus! . . . Battus! est-ce que c'est possible? Encore un effort, mes enfants, et ils ficheront le camp 2 comme des lièvres!

Mais, à ce moment, comme l'ennemi, de l'autre côté du vallon, paraissait en effet se replier, une fusillade terrible éclata sur la gauche. C'était l'éternel mouvement tournant, tout un détachement de la garde qui avait fait le 10 tour par le Fond de Givonne. Dès lors, la défense de l'Ermitage devenait impossible, la douzaine de soldats qui en défendaient encore les terrasses, se trouvaient entre deux feux, menacés d'être coupés de Sedan. Des hommes tombèrent, il y eut un instant de confusion extrême. 15 Déjà des Prussiens franchissaient le mur du parc, accouraient par les allées, en si grand nombre, que le combat s'engagea, à la baïonnette. Et la lutte s'acharna devant le perron, autour du canapé et des fauteuils bleu-ciel, une bousculade enragée d'hommes qui se brûlaient la face à 20 bout portant, qui se déchiraient des dents et des ongles, faute d'un couteau pour s'ouvrir la poitrine.

Et Gaude, alors, avec sa face douloureuse d'homme qui avait eu des chagrins dont il ne parlait jamais, fut pris d'une folie héroïque. Dans cette défaite dernière, tout en sa25 chant que la compagnie était anéanti, que pas un homme ne pouvait venir à son appel, il empoigna son clairon, l'emboucha, sonna au ralliement, d'une telle haleine de tempête, qu'il semblait vouloir faire se dresser les morts. Et les Prussiens arrivaient, et il ne bougeait pas, sonnant 30 plus fort, à toute fanfare. Une volée de balles l'abattit, son dernier souffle s'envola en une note de cuivre, qui emplit le ciel d'un frisson.

Debout, sans pouvoir comprendre, Rochas n'avait pas fait un mouvement pour fuir. Cela ne lui entrait pas dans la cervelle, que ce fût la défaite encore. Ahuri, éperdu, n'ayant jusque-là rien compris à la campagne, il se sentait enveloppé, emporté par quelque chose de supérieur, auquel 5 il ne résistait plus, bien qu'il répétât machinalement, dans son obstination :

- Courage, mes enfants, la victoire est là-bas!

D'un geste prompt, cependant, il avait repris le drapeau. C'était sa pensée dernière, le cacher, pour que les ro Prussiens ne l'eussent pas. Mais, bien que la hampe fût rompue, elle s'embarrassa dans ses jambes, il faillit tomber. Des balles sifflaient, il sentit la mort, il arracha la soie du drapeau, la déchira, cherchant à l'anéantir. Et ce fut à ce moment que, frappé au cou, à la poitrine, aux 15 jambes, il s'affaissa parmi ces lambeaux tricolores, comme vêtu d'eux. Il vécut encore une minute, les yeux élargis, voyant peut-être monter à l'horizon la vision vraie de la guerre, l'atroce lutte vitale qu'il ne faut accepter que d'un cœur résigné et grave, ainsi qu'une loi. Puis, il eut un 20 petit hoquet, il s'en alla dans son ahurissement i d'enfant, tel qu'un pauvre être borné,2 un insecte joyeux, écrasé sous la nécessité de l'énorme et impassible nature. Avec lui, finissait une légende.3

Tout de suite, dès l'arrivée des Prussiens, Jean et Mau- 25 rice avaient battu en retraite, d'arbre en arbre, en protégeant le plus possible Henriette, derrière eux. Ils ne cessaient pas de tirer, lâchaient un coup, puis gagnaient un abri. En haut du parc, Maurice connaissait une petite porte, qu'ils eurent la chance de trouver ouverte. Vive- 30 ment, ils s'échappèrent tous les trois. Plus tard, jamais ils ne se souvinrent de chemin qu'ils avaient suivi. On se fusil-

lait encore à chaque angle de mur, dans ce lacis inextricable. Des batailles s'attardaient sous les portes charretières, les moindres obstacles étaient défendus et emportés d'assaut, avec un acharnement terrible. Puis, tout d'un coup, ils débouchèrent sur la route du Fond de Givonne, près de Sedan.

Une dernière fois, Jean leva la tête, regarda vers l'ouest d'où montait une grande lueur rose; et il eut enfin un soupir de soulagement immense.

o — Ah! ce cochon de soleil, le voilà donc qui se couche!

Quand ils arrivèrent à la porte de Balan, ils durent attendre, au milieu d'une bousculade féroce. Les chaînes du pont-levis s'étaient rompues, il ne restait de praticable 15 que la passerelle pour les piétons; de sorte que les canons et les chevaux ne pouvaient passer. Maurice avait pris Henriette entre ses bras; et, frémissant d'impatience:

- Ils ne vont pas fermer la porte au moins, avant que tout le monde soit rentré.
- Telle était la crainte de la foule, car les Prussiens n'étaient pas à plus de cent mètres. On les voyait aller et venir sur la route de Balan, en train 2 d'occuper tranquillement les maisons et les jardins.

Maurice et Jean, qui poussaient devant eux Henriette, 25 pour la protéger des bourrades, étaient rentrés parmi les derniers dans Sedan. Six heures sonnaient. Depuis près d'une heure déjà, la canonnade avait cessé. Peu à peu, les coups de fusil isolés eux-mêmes se turent. Alors, du vacarme assourdissant, de l'exécrable tonnerre qui grondait 30 depuis le lever du soleil, rien ne demeura, qu'un néant de mort. La nuit venait, tombait à un lugubre, un effrayant silence.

C'était au château de Bellevue, près de Donchery, que l'entrevue avait eu lieu, entre le général de Wimpffen, le général de Moltke et Bismarck. Un terrible homme, ce général de Moltke, sec et dur, avec sa face glabre ' de chimiste mathématicien, qui gagnait les batailles du fond de 5 son cabinet, à coups d'algèbre! Tout de suite, il avait tenu à établir qu'il connaissait la situation désespérée de l'armée française: pas de vivres, pas de munitions, la démoralisation et le désordre, l'impossibilité absolue de rompre le cercle de fer où elle était enserrée; tandis que les armées 10 allemandes occupaient les positions les plus fortes, pouvaient brûler la ville en deux heures. Froidement, il dictait sa volonté: l'armée française tout entière prisonnière, avec armes et bagages. Bismarck, simplement, l'appuyait, de son air de dogue bon enfant.2 Et, dès lors, le général 15 de Wimpffen s'était épuisé à combattre ces conditions, les plus rudes qu'on eût jamais imposées à une armée battue. Il avait dit sa malechance, l'héroïsme des soldats, le danger de pousser à bout un peuple fier; il avait, pendant trois heures, menacé, supplié, parlé avec une éloquence désespé- 20 rée et superbe, demandant qu'on se contentât d'interner les vaincus au fond de la France, en Algérie même; et l'unique concession avait fini par être que ceux d'entre les officiers qui prendraient, par écrit et sur l'honneur, l'engagement de ne plus servir, pourraient se rendre dans 25 leurs foyers. Enfin, l'armistice devait être prolongé jusqu'au lendemain matin, à dix heures. Si, à cette heure-là, les conditions n'étaient pas acceptées, les batteries prussiennes ouvriraient le feu de nouveau, la ville serait brûlée.

Depuis que les exigences allemandes étaient connues, à 30 Sedan une surexcitation extrême se déclarait, on risquait les projets les plus extravagants. L'idée même qu'il ne

serait pas loyal de profiter des ténèbres pour rompre la trêve, sans avertissement aucun, n'arrêtait personne; et c'étaient des plans fous, la marche reprise sur Carignan, au travers des Bavarois, grâce à la nuit noire, le plateau d'Illy reconquis, par une surprise, la route de Mézières débloquée, ou encore un élan irrésistible, pour se jeter d'un saut en Belgique. D'autres, à la vérité, ne disaient rien, sentaient la fatalité du désastre, auraient tout accepté, tout signé, pour en finir, dans un cri heureux de soulagement.

Machinalement, Delaherche escalada une fois encore l'escalier raide des greniers, il se retrouva parmi les cheminées, au bord de l'étroite terrasse qui dominait la ville. Et, comme il ramenait les regards, autour de lui, il en entendit le souffle d'angoisse. Ce n'était pas seulement le mauvais sommeil des soldats tombés par les rues. Ce qu'il croyait saisir, c'était l'insomnie anxieuse des bourgeois, ses voisins, qui eux non plus ne pouvaient dormir, secoués de fièvre, dans l'attente du jour. Il se pencha, il resta dans l'épaisse nuit, perdu en plein ciel de brume, sans une étoile, envo veloppé d'un tel frisson, que tout le poil de sa chair se hérissait.

En bas, sur le canapé, Maurice s'éveilla, au petit jour. Courbaturé, il ne bougea pas, les yeux sur les vitres, peu à peu blanchies d'une aube livide. Les abominables souvenirs lui revenaient, la bataille perdue, la fuite, le désastre, dans la lucidité aiguë du réveil. Il revit tout, jusqu'au moindre détail, il souffrit affreusement de la défaite, dont le retentissement descendait aux racines de son être, comme s'il s'en était senti le coupable. Dans la victoire, il se serait senti si brave et triomphant! Dans la défaite, d'une faiblesse nerveuse de femme, il cédait à un de ces désespoirs immenses, où le monde

entier sombrait. Il n'y avait plus rien, la France était morte.

Par terre, roulé dans la couverture, Jean s'agita. Étonné, il finit par s'asseoir sur son séant.

— Quoi donc, mon petit? . . . Tu es malade?

Puis, comprenant que c'étaient encore des idées à coucher dehors, r selon son expression, il se fit paternel.

- Voyons, qu'est-ce que tu as? faut pas se faire pour rien 2 un chagrin pareil!
- Ah! s'écria Maurice, c'est bien fichu, va! nous pou- ro vons nous apprêter à être Prussiens.

Ses yeux s'égaraient, il eut une plainte si douloureuse, que Jean, pris d'inquiétude, se décidait à se mettre debout, lorsqu'il vit entrer Henriette. Elle venait de se réveiller, en entendant le bruit des voix, de la chambre voisine. Un 15 jour blême, maintenant, éclairait la pièce.

— Vous arrivez à propos pour le gronder, dit-il, affectant de rire. Il n'est guère sage.4

Mais la vue de sa sœur, si pâle, si affligée, avait déterminé chez Maurice une crise salutaire d'attendrissement. 20 Il ouvrit les bras, l'appela sur sa poitrine; et, lorsqu'elle se fut jetée à son cou, une grande douceur le pénétra. Elle pleurait elle-même, leurs larmes se mêlèrent.

— Ah! ma pauvre, pauvre chérie, que je m'en veux 5 de n'avoir pas plus de courage pour te consoler!... Ce bon 25 Weiss, ton mari qui t'aimait tant! que vas-tu devenir? Toujours, tu as été la victime, sans que jamais tu te sois plainte... Moi-même, t'en ai-je causé déjà du chagrin, et qui sait si je ne t'en causerai pas encore!

Elle le faisait taire, lui mettait la main sur la bouche, 30 lorsque Delaherche entra, bouleversé, hors de lui. Il avait fini par descendre de la terrasse, repris d'une fringale,

d'une de ces faims nerveuses, que la fatigue exaspère; et, comme il était retourné dans la cuisine pour boire quelque chose de chaud, il venait de trouver là, avec la cuisinière, un parent à elle, un menuisier de Bazeilles, à qui elle servait justement du vin chaud. Alors, cet homme, un des derniers habitants restés là-bas, au milieu des incendies, lui avait conté que sa teinturerie était absolument détruite, un tas de décombres.

— Hein? les brigands, croyez-vous! bégaya-t-il en s'a-10 dressant à Jean et à Maurice. Tout est bien perdu, ils vont incendier Sedan ce matin, comme ils ont incendié Bazeilles hier... Je suis ruiné, je suis ruiné!

La meurtrissure qu'Henriette avait au front, le frappa, et il se souvint qu'il n'avait pu encore causer avec elle.

15 — C'est vrai, vous y êtes allée, vous avez attrapé ça . . . Ah! ce pauvre Weiss!

Et, brusquement, comprenant, aux yeux rouges de la jeune femme, qu'elle savait la mort de son mari, il lâcha un affreux détail, conté à l'instant par le menuisier.

— Ce pauvre Weiss! il paraît qu'ils l'ont brûlé... Oui, ils ont ramassé les corps des habitants passés par les armes, ils les ont jetés dans le brasier d'une maison qui flambait, arrosée de pétrole.

Saisie d'horreur, Henriette l'écoutait. Mon Dieu! pas 25 même la consolation d'aller reprendre et d'ensevelir son cher mort, dont le vent disperserait les cendres! Maurice, de nouveau, l'avait serrée entre ses bras, et il la suppliait de ne pas se faire tant de chagrin, elle si brave.

Au bout d'un silence, Delaherche, qui regardait à la 30 fenêtre le jour grandir, se retourna vivement, pour dire aux deux soldats:

- A propos, j'oubliais . . . J'étais monté vous prévenir

qu'il y a, en bas, dans la remise <sup>1</sup> où l'on a déposé le trésor, un officier qui est en train de distribuer l'argent aux hommes, pour que les Prussiens ne l'aient pas . . . Vous devriez descendre, ça peut être utile, de l'argent, si nous ne sommes pas tous morts ce soir.

Dans la remise, en bas, Jean et Maurice venaient en effet de trouver, assis sur une chaise de la cuisine, protégé par une seule petite table de bois blanc, un officier payeur<sup>2</sup> qui, sans plume, sans reçu, sans paperasse d'aucune sorte, distribuait des fortunes. Il puisait simplement 10 au fond des sacoches débordantes de pièces d'or; et, ne prenant pas même la peine de compter, à poignées rapides, il emplissait les képis de tous les sergents du 7e corps, qui défilaient devant lui. Ensuite, il était convenu que les sergents partageraient les sommes entre les soldats de leur 15 demi-section. Chacun d'eux recevait ça d'un air gauche, ainsi qu'une ration de café ou de viande, puis s'en allait, embarrassé, vidant le képi dans leurs poches, pour ne pas se retrouver par les rues, avec tout cet or au grand jour.3 Et pas une parole n'était dite, on n'entendait que le ruisselle- 20 ment 4 cristallin des pièces, au milieu de la stupeur de ces. pauvres diables, à se voir accabler de cette richesse, quand il n'y avait plus, dans la ville, un pain ni un litre de vin à acheter.

Lorsque Jean et Maurice s'avancèrent, l'officier d'abord retira la poignée de louis qu'il tenait.

— Vous n'êtes sergent ni l'un ni l'autre . . . Il n'y a que les sergents qui aient le droit de toucher . . .

Puis, lassé déjà, ayant hâte d'en finir:

— Ah! tenez, vous, le caporal, prenez tout de même . . . Dépêchons-nous, à un autre!

Et il avait laissé tomber les pièces d'or, près de six cents francs, dans le képi que Jean lui tendait.

A cette heure même, Napoléon III était dans la pauvre maison du tisserand, sur la route de Donchery. Dès cinq heures du matin, il avait voulu quitter la Sous-Préfecture, mal à l'aise de sentir Sedan autour de lui, comme un s remords et une menace, toujours tourmenté du reste par le besoin d'apaiser un peu son cœur sensible, en obtenant pour sa malheureuse armée des conditions meilleures. Il désirait voir le roi de Prusse. Il était monté dans une calèche de louage,2 il avait suivi la grande route large, bordée 10 de hauts peupliers, cette première étape de l'exil, faite sous le petit froid de l'aube, avec la sensation de toute la grandeur déchue qu'il laissait, dans sa fuite; et c'était, sur cette route, qu'il venait de rencontrer Bismarck, accouru à la hâte, en vieille casquette, en grosses bottes grais-15 sées, uniquement désireux de l'amuser, de l'empêcher de voir le roi, tant que la capitulation ne serait pas signée. Le roi était encore à Vendresse, à quatorze kilomètres. Où aller? sous quel toit attendre? Là-bas, perdu dans une nuée d'orage, le palais des Tuileries avait disparu. Sedan 20 semblait s'être reculé déjà à des lieues, comme barré par un fleuve de sang. Il n'y avait plus de châteaux impériaux, en France, plus de demeures officielles, plus même de coin chez le moindre des fonctionnaires, où il osât s'asseoir. Et c'était dans la maison du tisserand qu'il voulut 25 échouer,3 la misérable maison aperçue au bord du chemin, avec son étroit potager 4 enclos d'une haie, sa façade d'un étage, aux petites fenêtres mornes. En haut, la chambre, simplement blanchie à la chaux,5 était carrelée, n'avait d'autres meubles qu'une table de bois blanc et deux 30 chaises de paille. Il y patienta pendant des heures, d'abord en compagnie de Bismarck qui souriait à l'entendre parler de générosité seul ensuite, traînant sa misère, collant sa face terreuse aux vitres, regardant encore ce sol de France, cette Meuse qui coulait si belle, au travers des vastes champs fertiles.

Puis, le lendemain, les jours suivants, ce furent les autres étapes abominables: le château de Bellevue, ce riant 5 castel bourgeois, dominant le fleuve, où il coucha, où il pleura, à la suite de son entrevue avec le roi Guillaume; le cruel départ, Sedan évité par crainte de la colère des vaincus et des affamés, le pont de bateaux que les Prussiens avaient jeté à Iges, le long détour au nord de la 10 ville, les chemins de traverse, les routes écartées de Floing, de Fleigneux, d'Illy, toute cette lamentable fuite en calèche découverte; et là, sur ce tragique plateau d'Illy, encombré de cadavres, la légendaire rencontre, le misérable empereur, qui, ne pouvant plus même sup- 15 porter le trot du cheval, s'était affaissé sous la violence de quelque crise, fumant peut-être machinalement son éternelle cigarette, tandis qu'un troupeau de prisonniers, hâves, couverts de sang et de poussière, ramenés de Fleigneux à Sedan, se rangeaient au bord du chemin pour laisser passer 20 la voiture, les premiers silencieux, les autres grondant, les autres peu à peu exaspérés, éclatant en huées, les poings tendus, dans un geste d'insulte et de malédiction. Ensuite, il y eut encore la traversée interminable du champ de bataille, il v eut une lieue de chemins défoncés, parmi les 25 débris, parmi les morts, aux yeux grands ouverts et menaçants, il y eut la campagne nue, les vastes bois muets, la frontière en haut d'une montée, puis la fin de tout qui dévalait au delà, avec la route bordée de sapins, au fond de la vallée étroite. 30

A Sedan, le train de la maison impériale, les bagages encombrants et maudits étaient restés en détresse, derrière

les lilas du sous-préfet. On ne savait plus comment les faire disparaître, les ôter des yeux du pauvre monde qui crevait de misère, tellement l'insolence aggressive qu'ils avaient prise, l'ironie affreuse qu'ils devaient à la défaite, 5 devenaient intolérables. Il fallut attendre une nuit très noire. Les chevaux, les voitures, les fourgons, avec leurs casseroles d'argent, leurs tournebroches, leurs paniers de vins fins, sortirent en grand mystère de Sedan, s'en allèrent eux aussi en Belgique, par les routes sombres, à 10 petit bruit, dans un frisson inquiet de vol.

#### XI

Pendant l'interminable journée de la bataille, Silvine, du coteau de Remilly, où était bâtie la petite ferme du père Fouchard, n'avait cessé de regarder vers Sedan, dans le tonnerre et la fumée des canons, toute frissonnante à la 15 pensée d'Honoré. Et, le lendemain, son inquiétude augmenta encore, accrue par l'impossibilité de se procurer des nouvelles exactes, au milieu de Prussiens qui gardaient les routes, refusant de répondre, ne sachant du reste rien eux-mêmes. Le clair soleil de la veille avait disparu, des 20 averses étaient tombées, qui attristaient la vallée d'un jour livide.

Vers le soir, le père Fouchard, tourmenté également dans son mutisme voulu, ne pensant guère à son fils, mais anxieux de savoir comment le malheur des autres allait tourner pour lui, était sur le pas de sa porte à voir venir les événements, lorsqu'il remarqua un grand gaillard en blouse, qui, depuis un instant, rôdait le long de la route, l'air embarrassé de sa personne. Sa surprise fut si forte, en le reconnaissant, qu'il l'appela tout haut, malgré trois Prussiens qui passaient.

--- Comment! c'est toi, Prosper?

D'un geste énergique, le chasseur d'Afrique lui ferma la bouche. Puis, s'approchant, à demi-voix :

— Oui, c'est moi. J'en ai assez de me battre pour rien, et j'ai filé <sup>1</sup>... Dites donc, père Fouchard, vous n'avez pas 5 besoin d'un garçon de ferme?

Le vieux, du coup, avait retrouvé toute sa prudence. Justement, il cherchait quelqu'un. Mais c'était inutile à dire.

— Un garçon, ma foi, non! pas dans ce moment... 10 Entre tout de même boire un verre. Je ne vais pas, bien sûr, te laisser en peine 2 sur la route.

Dans la salle, Silvine mettait la soupe au feu. D'abord, elle ne reconnut pas Prosper, et ce ne fut qu'en apportant deux verres et une bouteille de vin, qu'elle le dévisagea. 15 Elle eut un cri, elle ne pensa qu'à Honoré.

— Ah! vous en venez, n'est-ce pas? . . . Est-ce qu'Honoré va bien?

Prosper allait répondre, ensuite il hésita.

— Honoré, murmura-t-il, je ne sais pas . . ., je ne puis 20 pas dire . . .

Elle le regardait fixement, elle insista.

- Alors, vous ne l'avez pas vu?

D'un geste lent, il agita les mains, avec un hochement de tête, et, après avoir avalé un verre de vin, il resta 25 morne, les yeux perdus, là-bas, dans les ténèbres de sa mémoire.

— Tout ce que je me rappelle, c'est que la nuit déjà tombait, au moment où j'ai repris connaissance... Depuis des heures, je devais être là, la jambe droite écrasée sous 30 mon vieux Zéphir, qui, lui, avait reçu une balle en plein poitrail... Doucement, j'avais tâché de dégager ma

hanche; mais impossible. Zéphir était chaud encore, et je ne sais pas comment ça s'est fait, s'il l'a voulu ou si ça n'a été qu'une convulsion, mais il a eu une brusque secousse qui l'a jeté de côté. J'ai pu me mettre debout, ah! dans un sacré état. Puis, il a eu encore une secousse, et il est mort, avec ses grands yeux vides, qui ne m'avaient pas quitté.

Prosper avala un nouveau verre de vin, il continua son histoire, en phrases coupées, incomplètes. La nuit se ro faisait davantage, il n'y avait plus qu'un rouge rayon de lumière, au ras du 2 champ de bataille, projetant à l'infini l'ombre immense des chevaux morts. Lui, sans doute, était resté longtemps près du sien. Puis, une brusque épouvante l'avait fait marcher, et dans le bois de la Ga-15 renne, il tomba sur deux soldats du 43e, qui n'avaient pas une égratignure, mais qui étaient là, terrés comme des lièvres, attendant la nuit. Quand ils surent qu'il connaissait les chemins, ils lui dirent leur idée, filer en Belgique, gagner la frontière à travers bois, avant le jour. Il refusa d'a-20 bord de les conduire, il aurait préféré gagner tout de suite Remilly, seulement, où se procurer une blouse 3 et un pantalon? Aussi finit-il par consentir à servir de guide aux deux camarades. Et, vers trois heures du matin, ils arrivèrent dans un petit village belge, chez un fermier brave homme, qui, 25 réveillé, leur ouvrit tout de suite sa grange, où ils dormirent profondement sur des bottes de foin. Le soleil était déjà haut, lorsque Prosper se réveilla. Il apprit que le brave homme avait en France, à Raucourt, deux filles mariées, auxquelles il allait porter des provisions, et ce fut arrangé 30 en trois minutes, on lui prêta le pantalon et le blouse tant souhaités, le fermier le donna partout comme son garçon; de sorte que, vers six heures, il débarqua devant

l'église, après n'avoir été arrêté que deux ou trois fois par des postes allemandes.

— Non, j'en avais assez! répéta Prosper, après un silence. Encore si l'on avait tiré i de nous quelque chose de bon, comme là-bas, en Afrique! Mais aller à gauche pour 5 revenir à droite, sentir qu'on ne sert absolument à rien, ça finit par ne pas être une existence . . . Et puis, maintenant, mon pauvre Zéphir est mort, je serais tout seul, je n'ai plus qu'à me remettre à la terre. 2 N'est-ce pas? ça vaudra mieux que d'être prisonnier chez les Prussiens . . . 10 Vous avez des chevaux, père Fouchard, vous verrez si je les aime et si je les soigne!

L'œil du vieux avait brillé. Il trinqua encore, il conclut sans hâte:

— Mon Dieu! puisque ça te rend service, je veux bien 15 tout de même, je te prends . . . Mais, quant aux gages, faudra n'en parler que lorsque la guerre sera finie, car je n'ai vraiment besoin de personne, et les temps sont trop durs.

Silvine, qui était restée assise, n'avait pas quitté Prosper 20 des yeux. Lorsqu'elle le vit se lever, pour se rendre tout de suite à l'écurie et faire la connaissance des bêtes, elle demanda de nouveau:

- Alors, vous n'avez pas vu Honoré?

Cette question qui revenait si brusquement, le fit tres- 25 saillir, comme si elle éclairait d'une lumière subite un coin obscur de sa mémoire. Il hésita encore, se décida pourtant.

— Écoutez, je n'ai pas voulu vous faire de la peine tout à l'heure, mais je crois bien qu'Honoré est resté là-30 bas.

<sup>--</sup> Comment, resté?

— Oui, je crois que les Prussiens lui ont fait son affaire... Je l'ai vu à moitié renversé sur un canon, la tête droite, avec un trou sous le cœur.

Il y eut un silence. Silvine avait blêmi affreusement, tan-5 dis que le père Fouchard, saisi, remettait sur la table son verre, où il avait achevé de vider la bouteille.

- Vous en êtes bien sûr? reprit-elle d'une voix étranglée.
- Dame! aussi sûr qu'on peut l'être d'une chose qu'on to a vue . . . C'était sur un petit monticule, à côté de trois arbres, et il me semble que j'irais, les yeux fermés.

En elle, c'était un écroulement. On le lui avait tué, il était là-bas, avec un trou sous le cœur! Jamais elle n'avait senti qu'elle l'aimait si fort, tellement un besoin de le 15 revoir, de l'avoir malgré tout à elle, même dans la terre, la soulevait, la jetait hors de sa passivité habituelle. Elle s'écria:

— Bon! je ne croirai ça que lorsque j'aurai vu, moi aussi... Puisque vous savez où c'est, vous allez m'y con
₂c duire. Et, si c'est vrai, si nous le retrouvons, nous le ramènerons.

Des larmes l'étouffaient, elle s'affaissa sur la table, secouée de longs sanglots. Le père Fouchard restait consterné. Il aimait tout de même son fils, à sa manière. Des souvenirs 25 anciens durent lui revenir, de très loin, du temps où sa femme vivait, où Honoré allait encore à l'école; et deux grosses larmes parurent également dans ses yeux rouges, coulèrent le long du cuir tanné de ses joues. Depuis plus de dix ans, il n'avait pas pleuré. Des jurons lui échappaient, il 30 finissait par se fâcher de ce fils qui était à lui, qu'il ne verrait plus jamais pourtant.

— Nom de Dieu! c'est vexant, de n'avoir qu'un garçon, et qu'on vous le prenne!

Mais, quand le calme fut un peu revenu, Fouchard fut très ennuyé d'entendre que Silvine parlait toujours d'aller chercher le corps d'Honoré, là-bas. Elle s'obstinait, sans cris maintenant, dans un silence désespéré et invinctble. Vainement, il lui représenta la difficulté des recherches, les 5 dangers qu'elle pouvait courir, le peu d'espoir qu'il y avait de retrouver le corps. Elle cessait même de répondre, il voyait bien qu'elle partirait seule, qu'elle ferait quelque folie, s'il ne s'en occupait pas, ce qui l'inquiétait plus encore, à cause des complications où cela pouvait le jeter avec les 10 autorités prussiennes. Aussi finit-il par se décider à se rendre chez le maire de Remilly, qui était un peu son cousin, et à eux deux ils arrangèrent une histoire : Silvine fut donnée pour la veuve véritable d'Honoré, Prosper devint son frère; de sorte que le colonel bavarois, installé en bas 15 du village, à l'hôtel de la Croix de Malte, voulut bien délivrer un laissez-passer pour le frère et la sœur, les autorisant à ramener le corps du mari, s'ils le découvraient. La nuit était venue, tout ce qu'on put obtenir de la jeune femme, ce fut qu'elle attendrait le jour pour se mettre en 20 marche.

Le lendemain, jamais Fouchard ne voulut laisser atteler un de ses chevaux, dans la crainte de ne pas le revoir. Qui lui disait que les Prussiens ne confisqueraient pas la bête et la voiture? Enfin, il consentit de mauvaise grâce 25 à prêter l'âne, un petit âne gris, dont l'étroite charrette était encore assez grande pour contenir un mort. Mais, avant Pont-Maugis, un poste prussien arrêta la charrette, la retint pendant plus d'une heure; et, lorsque le laissez-passer eut circulé entre les mains de quatre ou cinq 3c chefs, l'âne put reprendre sa marche, à la condition de faire le grand tour par Bazeilles, en s'engageant à gauche dans

un chemin de traverse. Aucune raison ne fut donnée, sans doute craignait-on d'encombrer la ville davantage.

Dans Bazeilles, que l'âne traversa au pas, d'un bout à l'autre, c'était la destruction, tout ce que la guerre peut 5 faire d'abominables ruines, quand elle passe, dévastatrice, en furieux ouragan. Déjà, on avait relevé les morts, il n'y avait plus sur le pavé du village un seul cadavre; et la pluie lavait le sang, des flaques restaient rouges, avec des débris louches,1 des lambeaux où l'on croyait 10 reconnaître encore des cheveux. Mais l'effroi qui serrait les cœurs, venait des décombres, de ce Bazeilles si riant trois jours plus tôt, avec ses gaies maisons au milieu de ses jardins, à cette heure effondré, anéanti, ne montrant que des pans de muraille noircis par les flammes. L'église 15 brûlait toujours, un vaste bûcher de poutres fumantes, au milieu de la place, d'où s'élevait continuellement une grosse colonne de fumée noire, élargie au ciel en un panache 2 de deuil. Des rues entières avaient disparu, plus rien d'un côté ni de l'autre, rien que des tas de moellons 20 calcinés bordant les ruisseaux, dans un gâchis 3 de suie et de cendre, une boue d'encre épaisse noyant tout. Aux quatre coins des carrefours, les maisons d'angle se trouvaient rasées, comme emportées par le vent de feu qui avait soufflé là. D'autres avaient moins souffert, une res-25 tait debout, isolée, tandis que celles de gauche et de droite semblaient hachées par la mitraille, dressant leurs carcasses pareilles à des squelettes vides. Et une insupportable odeur s'exhalait, la nausée de l'incendie, l'âcreté du pétrole surtout, versé à flots sur les parquets. Puis, 30 c'était aussi la désolation muette de ce qu'on avait essayé de sauver, des pauvres meubles jetés par les fenêtres, écrasés sur le trottoir, les tables infirmes aux jambes cassées, les armoires aux flancs ouverts, à la poitrine fendue, du linge qui traînait, déchiré, souillé, toutes les tristes miettes du pillage en train de se fondre <sup>1</sup> sous la pluie. Par une façade béante, à travers des planchers écroulés, on apercevait une pendule intacte, sur une cheminée, tout 5 en haut d'un mur.

Ce fut à ce moment qu'ils firent une rencontre. Trois grands tombereaux étaient là, à la file, chargés de morts, de ces tombereaux de la salubrité,² que l'on emplit à la pelle, le long des rues, chaque matin, de la desserte ³ de 10 la veille; et, de même, on venait de les emplir de cadavres, les arrêtant à chaque corps que l'on y jetait, repartant avec le gros bruit des roues pour s'arrêter plus loin, parcourant Bazeilles entier, jusqu'à ce que le tas débordât. Ils attendaient, immobiles sur la route, qu'on les conduisit à la dé-15 charge publique, au charnier voisin. Des pieds sortaient, dressés en l'air. Une tête retombait, à demi arrachée. Lorsque les trois tombereaux, de nouveau, s'ébranlèrent, cahotant 4 dans les flaques, une main livide qui pendait, très longue, vint frotter contre une roue; et la main peu à 20 peu s'usait, écorchée, mangée jusqu'à l'os.

Dans le village de Balan, la pluie cessa. Prosper décida Silvine à manger un morceau de pain qu'il avait eu la précaution d'emporter. Il était déjà onze heures. Mais, comme ils arrivaient près de Sedan, un poste prussien 25 les arrêta encore; et, cette fois, ce fut terrible, l'officier s'emportait, refusait même de rendre le laissez-passer, qu'il déclairait faux, en un français très correct, d'ailleurs. Des soldats, sur son ordre, avaient poussé l'âne et la petite charrette sous un hangar. Que faire? comment continuer la route? Silvine, qui se désespérait, eut alors une idée en songeant au cousin Dubreuil, ce parent du père

Fouchard, qu'elle connaissait et dont la propriété, l'Ermitage, se trouvait à quelques cents pas, en haut des ruelles dominant le faubourg. Peut-être l'écouterait-on, lui, un bourgeois. Elle emmena Prosper, puisqu'on les laissait libres, à la condition de garder la charrette. Ils coururent, ils trouvèrent la grille de l'Ermitage grande ouverte. Et, de loin, comme ils s'engageaient dans l'allée des ormes séculaires, un spectacle qu'ils aperçurent les étonna beaucoup.

C'était, au bas du perron, sur le gravier sin de la terrasse, toute une réunion joyeuse. Autour d'un guéridon à tablette de marbre, des sauteuils et un canapé de satin bleuciel formaient le cercle, étalant au plein air un salon étrange, que la pluie devait tremper depuis la veille. Deux zouaves, vautrés aux deux bouts du canapé, semblaient éclater de rire. Un petit santassin, qui occupait un sauteuil, penché en avant, avait l'air de se tenir le ventre. Trois autres s'accoudaient nonchalamment aux bras de leurs sièges, tandis qu'un chasseur avançait la main, comme pour prendre un verre sur le guéridon. Evidemment, ils avaient vidé la cave et saisaient la sête.

Mais Silvine, dont les yeux se dilataient, jeta un cri, eut un brusque geste d'horreur. Les soldats ne bougeaient pas, ils étaient morts. Les deux zouaves, raidis, les mains tor25 dues, n'avaient plus de visage, le nez arraché, les yeux sautés des orbites. Le rire de celui qui se tenait le ventre venait de ce qu'une balle lui avait fendu les lèvres, en lui cassant les dents. Et cela était vraiment atroce, ces misérables qui causaient, dans leurs attitudes cassées de man30 nequins, les regards vitreux, les bouches ouvertes, tous glacés, immobiles à jamais. S'étaient-ils traînés à cette place, vivants encore, pour mourir ensemble? Étaient-ce

plutôt les Prussiens qui avaient fait la farce de les ramasser, puis de les asseoir en rond, par une moquerie de la vieille gaieté française?

Prosper se hâta d'emmener Silvine, puisqu'ils n'avaient rien à faire dans cette maison ouverte, habitée par la mort. 5 Et, lorsque, désespérés, ils furent revenus au poste qui avait retenu l'âne et la charrette, ils eurent la chance de trouver, avec l'officier si rude, un général, en train de visiter le champ de bataille. Celui-ci voulut prendre connaissance du laissez-passer, puis il le rendit à Silvine, 10 il eut un geste de pitié, pour dire qu'on laissât aller cette pauvre femme, avec son âne, en quête du corps de son mari. Sans attendre, suivis de l'étroite charrette, elle et son compagnon remontèrent vers le Fond de Givonne, obéissant à la défense nouvelle qui leur était faite de traverser Sedan.

Ensuite, ils tournèrent à gauche, pour gagner le plateau d'Illy, par la route qui traverse le bois de la Garenne. Mais là encore, ils furent attardés, ils crurent vingt fois qu'ils ne pourraient franchir le bois, tellement les obstacles se multipliaient. A chaque pas, des arbres coupés par les 20 obus, abattus tels que des géants, barraient la route. C'était la forêt bombardée, au travers de laquelle la canonnade avait tranché des existences séculaires, comme au travers d'un carré de la vieille garde, d'une solidité immobile de vétérans. De toutes parts, des troncs gisaient 25 dénudés, troués, fendus, ainsi que des poitrines; et cette destruction, ce massacre de branches pleurant leur sève, avait l'épouvante navrée d'un champ de bataille humain. Puis, c'étaient aussi des cadavres, des soldats tombés fraternellement avec les arbres. Et il fallut, à plusieurs reprises, 30 le long de cet étroite chemin forestier, écarter un corps, pour que l'âne pût continuer sa route.

Tout d'un coup, dans un petit vallon, l'horreur cessa. Sans doute, la bataille avait passé ailleurs, sans toucher à ce coin de nature délicieux. Pas un arbre n'était effleuré, pas une blessure n'avait saigné sur la mousse. Un ruisseau 5 coulait parmi des lentilles d'eau, le sentier qui le suivait était ombragé de grands hêtres. C'était d'un charme pénétrant, d'une paix adorable, cette fraîcheur des eaux vives, ce silence frissonnant des verdures.

Prosper avait arrêté l'âne, pour le faire boire au ruis-10 seau.

—Ah! qu'on est bien ici! dit-il, dans un cri involontaire de soulagement.

D'un œil étonné, Silvine regarda autour d'elle, inquiète de se sentir, elle aussi, délassée et heureuse. Pourquoi 15 donc le bonheur si paisible de ce coin perdu, lorsque, à l'entour, il n'y avait que deuil et souffrance? Elle eut un geste désespéré de hâte.

- Vite, vite, allons!... Où est-ce? où êtes-vous certain d'avoir vu Honoré?
- Et, à cinquante pas de là, comme ils débouchaient enfin sur le plateau d'Illy, la plaine rase se déroula brusquement devant eux. Cette fois, c'était le vrai champ de bataille, les terrains nus s'étalant jusqu'à l'horizon, sous le grand ciel blafard,² d'où ruisselaient de continuelles averses. Les morts n'y étaient pas entassés, tous les Prussiens déjà avaient dû être ensevelis, car il n'en restait pas un parmi les cadavres épars des Français, semés le long des routes, dans les chaumes, au fond des creux, selon les hasards de la lutte.
- 30 La route ensuite filait le long d'un étroit ravin, et ce fut là que l'horreur les reprit, en face de cette sorte de fossé où toute une compagnie semblait avoir culbuté, sous la mi-

traille: des cadavres l'emplissaient, un écroulement, une dégringolade <sup>1</sup> d'hommes, enchevêtrés, <sup>2</sup> cassés, dont les mains tordues avaient écorché la terre jaune, sans pouvoir se retenir. Et un vol noir de corbeaux s'envola avec des croassements; et, déjà, des essaims de mouches bourdon- 5 naient au-dessus des corps, revenaient obstinément, par milliers, boire le sang frais des blessures.

— Où est-ce donc? répéta Silvine.

Ils longeaient alors une terre labourée entièrement couverte de sacs. Quelque régiment avait dû se débarrasser 10 là, serré de trop près, dans un coup de panique. Les débris dont le sol était semé disaient les épisodes de la lutte. Dans un champ de betteraves, des képis épars, semblables à de larges coquelicots, des lambeaux d'uniformes, des épaulettes, des ceinturons, racontaient un contact farouche, un 15 des rares corps à corps du formidable duel d'artillerie qui avait duré douze heures. Mais, surtout, ce qu'on heurtait à chaque pas, c'étaient des débris d'armes, des sabres, des baïonnettes, des chassepots, en si grand nombre, qu'ils semblaient être une végétation de la terre, une moisson qui au- 20 rait poussé, en un jour abominable. La pluie noyait tout de son humidité blafarde, une odeur se dégageait, persistante, cette odeur des champs de bataille qui sentent la paille fermentée, le drap brûlé, un mélange de pourriture et de poudre. 25

Silvine, lasse de ces champs de mort, où elle croyait marcher depuis des lieues, regardait autour d'elle, avec une angoisse croissante.

— Où est-ce? où est-ce donc?

Mais Prosper ne répondait pas, devenait inquiet. Lui, 30 ce qui le bouleversait, plus encore que les cadavres des camarades, c'étaient les corps des chevaux, les pauvres

chevaux sur le flanc, qu'on rencontrait en grand nombre. Quelques-uns n'étaient pas morts, après une agonie de deux jours; et ils levaient au moindre bruit leur tête souffrante, la balançaient à droite, à gauche, la laissaient retomber; tandis que d'autres, immobiles, jetaient par instants un grand cri, cette plainte du cheval mourant, si particulière, si effroyablement douloureuse, que l'air en tremblait.

Brusquement, il sentit le sol frémir sous le galop d'une charge enragée. Il se retourna, il n'eut que le temps de 10 crier à sa compagne:

Les chevaux, les chevaux!... Jetez-vous derrière ce mur!

Du haut d'une pente voisine, un centaine de chevaux, libres, sans cavaliers, quelques-uns encore portant tout 15 un paquetage, dévalaient, roulaient vers eux, d'un train d'enfer. C'étaient les bêtes perdues, restées sur le champ de bataille, qui se réunissaient ainsi en troupe, par un instinct. Sans foin ni avoine, depuis l'avant-veille, elles avaient tondu 2 l'herbe rare, entamé les haies, rongé l'écorce des arbres. Et, quand la faim les cinglait 3 au ventre comme à coups d'éperon, elles partaient toutes ensemble d'un galop fou, elles chargeaient au travers de la campagne vide et muette, écrasant les morts, achevant les blessés.

La trombe 4 approchait, Silvine n'eut que le temps de 25 tirer l'âne et la charrette à l'abri du petit mur.

-Mon Dieu! ils vont tout briser!

Mais les chevaux avaient sauté l'obstacle, il n'y eut qu'un roulement de foudre, et déjà ils galopaient de l'autre côté, s'engouffrant dans un chemin creux, jusqu'à la corne d'un 30 bois, derrière lequel ils disparurent.

Lorsque Silvine eut ramené l'âne dans le chemin, elle exigea que Prosper lui répondît.

20

- Voyons, où est-ce?

Lui, debout, jetait des regards aux quatre points de l'horizon.

Puis, apercevant du monde à sa gauche, deux hommes et une femme, il eut l'idée de les questionner. Mais, à son 5 approche, la femme s'enfuit, les hommes l'écartèrent du geste, menaçants; et il en vit d'autres, et tous l'évitaient, filaient entre les broussailles, comme des bêtes rampantes et sournoises, vêtus sordidement, d'une saleté sans nom, avec des faces louches è de bandits. Alors, en remarquant ro que les morts, derrière ce vilain monde, n'avaient plus de souliers, les pieds nus et blêmes,3 il finit par comprendre. Pourtant, un garçon de treize à quatorze ans laissa Prosper l'approcher, et comme celui-ci, en reconnaissant un Français, le couvrait d'injures, ce garçon protesta. Quoi donc! 15 est-ce qu'on ne pouvait plus gagner sa vie? Il ramassait les chassepots, on lui donnait cinq sous par chassepot qu'il retrouvait.

— Dame! faut bien manger, dit le garçon. Je ne vole personne.

Puis, comme il n'était pas du pays et qu'il ne pouvait donner aucun renseignement, il se contenta de montrer de la main une petite ferme voisine, où il avait vu du monde.

Prosper le remerciait et s'éloignait pour rejoindre Silvine, 25 lorsqu'il aperçut un chassepot à moitié enterré dans un sillon. D'abord, il se garda bien de l'indiquer. Et, brusquement, il revint, il cria comme malgré lui :

— Tiens! il y en a un là, ça te fera cinq sous de plus! Silvine, en approchant de la ferme, remarqua d'autres 30 paysans, en train de creuser à la pioche de longues tranchées. On avait ainsi réquisitionné les habitants des villages pour enterrer les morts, dans la crainte que le temps pluvieux ne hâtât la décomposition. Elle frémissait d'une horrible crainte, avec l'idée, à chaque visage sanglant, qu'elle reconnaissait Honoré. N'était-ce pas ce malheuseux dont l'œil gauche manquait? ou celui-ci peut-être qui avait les mâchoires fendues? Si elle ne se hâtait pas de le découvrir, sur ce plateau vague et sans fin, certainement qu'on allait le lui prendre et l'enfouir dans le tas, parmi les autres.

Aussi courut-elle pour rejoindre Prosper, qui avait marché jusqu'à la porte de la ferme, avec l'âne.

— Mon Dieu! où est-ce donc?... Demandez, interrogez!

Dans la ferme, il n'y avait que des Prussiens, en com-15 pagnie d'une servante et de son enfant, revenus des bois, où ils avaient failli mourir de faim et de soif. C'était un coin de patriarcale bonhomie, d'honnête repos, après les fatigues des jours précédents. Des soldats brossaient soigneusement leurs uniformes, étendus sur les cordes à 20 sécher le linge.<sup>2</sup> Un autre achevait une habile reprise <sup>3</sup> à son pantalon, tandis que le cuisinier du poste, au milieu de la cour, avait allumé un grand feu, sur lequel bouillait la soupe, une grosse marmite qui exhalait une bonne odeur de choux et de lard. Déjà, la conquête s'organisait 25 avec une tranquillité, une discipline parfaites. On aurait dit des bourgeois rentrés chez eux, fumant leurs longues pipes. Sur un banc, à la porte, un gros homme roux avait pris dans ses bras l'enfant de la servante, un bambin 4 de cinq à six ans; et il le faisait sauter, il lui disait en alle-30 mand des mots de caresse, très amusé de voir l'enfant rire de cette langue étrangère, aux rudes syllabes, qu'il ne comprenait pas.

25

Tout de suite, Prosper tourna le dos, dans la crainte de quelque nouvelle mésaventure. Mais ces Prussiens-là étaient décidément du brave monde. Ils souriaient au petit âne, ils ne se dérangèrent même pas pour demander à voir le laissez-passer.

Alors, ce fut une marche folle. Entre deux nuages, le soleil apparut un instant, déjà bas sur l'horizon. Est-ce que la nuit allait tomber et les surprendre, dans ce charnier sans fin? Lui, ne savait plus, était perdu, et il l'avoua. A leur suite, l'âne trottait du même train, la tête basse, ro traînant la petite charrette de son pas résigné de bête docile. Silvine avait repris la bride de l'âne, elle le traînait par les terres glissantes, quand Prosper, brusquement, s'arrêta.

— Ça doit être par ici. Tenez! à droite, voilà les trois 15 arbres... Voyez-vous la trace des roues? Là-bas, il y a un caisson brisé... Enfin, nous y sommes!

Frémissante, Silvine s'était précipitée, et elle regardait au visage deux morts, deux artilleurs tombés sur le bord du chemin.

— Mais il n'y est pas, il n'y est pas!... Vous aurez mal vu... Oui! une idée comme ça, une idée fausse qui vous aura passé par les yeux!

Peu à peu, un espoir fou, une joie délirante l'envahissait.

— Si vous vous étiez trompé, s'il vivait! Et bien sûr qu'il vit, puisqu'il n'est pas là!

Tout à coup, elle jeta un cri sourd. Elle venait de se retourner, elle se trouvait sur l'emplacement même de la batterie. C'était effroyable, le sol bouleversé comme par 30 un tremblement de terre, des débris traînant partout, des morts renversés en tous sens, dans d'atroces postures, les

bras tordus, les jambes repliées, la tête déjetée. Et c'était enfin Honoré, couché sur sa pièce bancale, ainsi que sur un lit d'honneur, foudroyé au flanc et à l'épaule, la face intacte et belle de colère, regardant toujours, là-bas, vers les batteries prussiennes.

- Oh! mon ami, sanglota Silvine, mon ami . . .

Elle était tombée à genoux, sur la terre détrempée, les mains jointes, dans un élan <sup>2</sup> de folle douleur. Mais, entre les doigts crispés d'Honoré, elle aperçut un papier, taché <sup>10</sup> de sang. C'était la lettre qu'elle lui avait écrite, la lettre gardée par lui entre sa peau et sa chemise, serrée ainsi comme pour un adieu, dans la convulsion dernière de l'agonie. Et, lorsqu'elle l'eut reconnue, elle fut pénétrée d'une joie profonde, au milieu de sa douleur, toute bouleversée <sup>15</sup> de voir qu'il était mort en pensant à elle. Ah! certes, oui! elle la lui laisserait, la chère lettre! elle ne la reprendrait pas, puisqu'il tenait si obstinément à l'emporter dans la terre. Une nouvelle crise de larmes la soulagea, des larmes tièdes et douces maintenant. Elle s'était relezo vée, elle lui baisait les mains, elle lui baisa le front, en ne répétant toujours que ce mot d'infinie caresse:

— Mon ami . . ., mon ami . . .

Cependant, le soleil baissait, Prosper était allé chercher la couverture. Et tous deux, avec une pieuse lenteur, soulevèrent le corps d'Honoré, le couchèrent sur cette couverture, étalée par terre: puis, après l'avoir enveloppé, ils le portèrent dans la charrette. La pluie menaçait de reprendre, ils se remettaient en marche, et le petit cortège lugubre retraversa le plateau, en sens contraire, pour refaire les deux lieues qui le séparaient de Remilly. Mais un peu au-dessous du bois de la Garenne, comme ils tournaient à gauche, pour reprendre la route du matin,

un poste allemand exigea leur laissez-passer. Et, au lieu de les écarter de Sedan, ce poste-ci leur ordonna de passer par la ville, sous peine d'être arrêtés. Il n'y avait pas à répondre, c'étaient les ordres nouveaux. D'ailleurs, leur retour allait en être raccourci de deux kilomètres, et ils 5 en étaient heureux, brisés de fatigue.

Mais, dans Sedan, leur marche fut singulièrement entravée. Depuis le petit jour, le désarmement s'opérait, les soldats devaient défiler sur la place Turenne, pour jeter chacun ses armes, les fusils, les baïonnettes, 10 au tas qui grandissait, pareil à un écroulement de ferraille, <sup>1</sup> dans un angle de la place. Il y avait là un détachement prussien, commandé par un jeune officier, un grand garçon pâle, en tunique bleu-ciel, coiffé d'une toque à plume de coq, qui surveillait ce désarmement, d'un air de cor- 15 rection hautaine, les mains gantées de blanc. Un zouave ayant, d'un mouvement de révolte, refusé son chassepot, l'officier l'avait fait emmener, en disant, sans le moindre accent: "Qu'on me fusille cet homme-là!" Les autres, mornes, continuaient à défiler, jetaient leurs fusils d'un 20 geste mécanique, dans leur hâte d'en finir. Mais combien déjà, étaient désarmés, ceux dont les chassepots traînaient là-bas, par la campagne! Et combien, depuis la veille, se cachaient, faisaient le rêve de disparaître, au milieu de l'inexprimable confusion? Les maisons, en- 25 vahies, en restaient pleines, de ces entêtés qui ne répondaient pas, qui se terraient dans les coins. Les patrouilles allemandes, fouillant la ville, en trouvaient de blottis 2 jusque sous des meubles. Et, comme beaucoup, même découverts, s'obstinaient à ne pas sortir des caves, elles 30 s'étaient décidées à tirer des coups de feu par les soupiraux. C'était une chasse à l'homme, toute une battue abominable.

des grandes routes.

Au pont de Meuse, l'âne fut arrêté par un encombrement de foule. Le chef du poste qui gardait le pont, méfiant, croyant à quelque commerce de pain ou de viande, voulut s'assurer du contenu de la charrette; et, lorsqu'il 5 eut écarté la couverture, il regarda un instant le cadavre, d'un air saisi; puis, d'un geste, il livra le passage. Mais on ne pouvait toujours pas avancer, l'encombrement augmentait, c'était un des premiers convois de prisonniers, qu'un détachement prussien conduisait à la presqu'île d'Iges. 10 La voix rude de leur gardien les poussait comme à coups de fouet, au travers de la débandade i silencieuse, où l'on n'entendait que le clapotement des gros souliers dans la boue épaisse. Une ondée venait de tomber encore, et rien n'était plus lamentable, sous la pluie, que ce troupeau de 15 soldats déchus, pareils aux vagabonds et aux mendiants

Brusquement, Prosper, dont le cœur de vieux chasseur d'Afrique battait à se rompre, de rage étouffée, poussa du coude Silvine, en lui montrant deux soldats qui passaient.

20 Il avait reconnu Maurice et Jean, emmenés avec les camarades, marchant fraternellement côté à côté; et, la petite charrette, enfin, ayant repris sa marche derrière le convoi, il put les suivre du regard jusqu'au faubourg de Torcy, sur cette route plate qui conduit à Iges, au milieu des jardins et 25 des cultures maraîchères.

— Ah! murmura Silvine, les yeux vers le corps d'Honoré, bouleversée de ce qu'elle voyait, les morts peut-être sont plus heureux!

La nuit, qui les surprit à Wadelincourt, était noire de-30 puis longtemps, lorsqu'ils rentrèrent à Remilly. Devant le cadavre de son fils, le père Fouchard resta stupéfait, car il était convaincu qu'on ne le retrouverait pas. Lui, venait d'occuper sa journée à conclure une bonne affaire. Les chevaux des officiers, volés sur le champ de bataille, se vendaient couramment vingt francs pièce; 2 et il en avait acheté trois pour quarante-cinq francs.

### XII

Dix jours après, pour la dernière fois, le matin, Jean et 5 Maurice venaient d'entendre les sonneries si gaies des clairons français; et ils marchaient maintenant, en route pour l'Allemagne, parmi le troupeau des prisonniers, que précédaient et suivaient des pelotons de soldats prussiens, tandis que d'autres les surveillaient, à gauche et à droite, la 10 baïonnette au fusil. On n'entendait plus, à chaque poste, que les trompettes allemandes, aux notes aigres et tristes.

Maurice fut heureux de constater que la colonne tournait à gauche et qu'elle traverserait Sedan. Peut-être aurait-il la chance d'apercevoir une fois encore sa sœur 15 Henriette. Mais les cinq kilomètres qui séparaient la presqu'île d'Iges de la ville, suffirent pour gâter sa joie de se sentir hors du cloaque, où il avait agonisé pendant neuf jours. C'était un autre supplice, ce convoi pitoyable de prisonniers, des soldats sans armes, les mains ballantes, 20 menés comme des moutons, dans un piétinement hâtif et peureux. Vêtus de loques, amaigris par un jeûne d'une grande semaine, ils ne ressemblaient plus qu'à des vagabonds, des rôdeurs louches, que des gendarmes auraient ramassés par les routes, d'un coup de filet.3 Dès le fau- 25 bourg de Torcy, comme des hommes s'arrêtaient et que des femmes se mettaient sur les portes, d'un air de sombre commisération, un flot de honte étouffa Maurice, il baissa la tête, la bouche amère.

Puis, dès qu'ils entrèrent dans la rue Maqua, ils aperçurent de loin plusieurs têtes, penchées à une des fenêtres monumentales de la fabrique. Ils reconnurent Delaherche et sa femme Gilberte, accoudés, ayant, derrière eux, debout, la haute figure sévère de madame Delaherche. Ils avaient des pains, le fabricant les lançait aux affamés qui tendaient des mains tremblantes, implorantes.

Maurice, tout de suite, avait remarqué que sa sœur n'était pas là; tandis que Jean, inquiet de voir les pains voler, coraignit qu'il n'en restât pas un pour eux. Il agita le bras, criant:

#### —A nous! à nous!

Ce fut, chez les Delaherche, une surprise presque joyeuse. Leur visage, pâli de pitié, s'éclaira, tandis que des gestes, 15 heureux de la rencontre, leur échappaient. Et Gilberte tint à i jeter elle-même le dernier pain dans les bras de Jean, ce qu'elle fit avec une si aimable maladresse, qu'elle en éclata d'un joli rire.

Ne pouvant s'arrêter, Maurice se retourna, demandant à 20 la volée, d'un ton inquiet d'interrogation:

# -Et Henriette? Henriette?

Alors, Delaherche répondit par une longue phrase. Mais sa voix se perdit, au milieu du roulement des pieds. Il dut comprendre que le jeune homme ne l'avait pas entendu, 25 car il multiplia les signes, il en répéta un surtout, là-bas, vers le sud. Déjà, la colonne s'engageait dans la rue du Ménil, la façade de la fabrique disparut, avec les trois têtes qui se penchaient, tandis qu'une main agitait un mouchoir.

30 Lorsqu'ils traversèrent Bazeilles, Jean et Maurice songèrent à Weiss, cherchèrent les cendres de la petite maison, si vaillamment défendue. On leur avait conte la dévastation du village, les incendies, les massacres; et ce qu'ils voyaient dépassait les abominations rêvées. Après douze jours, les tas de décombres fumaient encore. Des murs croulants s'étaient abattus, il ne restait pas dix maisons intactes. Mais ce qui les consola un peu, ce fut de 5 rencontrer des brouettes, des charrettes pleines de casques et de fusils bavarois, ramassés après la lutte. Cette preuve qu'on en avait tué beaucoup, de ces égorgeurs 2 et de ces incendiaires, les soulageait.

C'était à Douzy que devait avoir lieu la grande halte, 10 pour permettre aux hommes de déjeuner. On n'y arriva point sans souffrance. Très vite, les prisonniers se fatiguaient, épuisés par leur jeûne. Mais, ce qui fut terrible ensuite, ce fut de se remettre en route. On devait coucher à Mouzon, et bien que l'étape se trouvât courte, l'ef- 15 fort à faire paraissait excessif. Les hommes ne purent se relever sans crier, tellement leurs membres las se raidissaient au moindre repos. Beaucoup, dont les pieds saignaient, se déchaussèrent, pour continuer la marche. La dysenterie les ravageait toujours, il en tomba un, dès le 20 premier kilomètre, qu'on dut pousser contre un talus. Deux autres, plus loin, s'affaissèrent au pied d'une haie, où une vieille femme ne les ramassa que le soir. Tous chancelaient, en s'appuyant sur des cannes, que les Prussiens, par dérision peut-être, leur avaient permis de couper à la lisière 25 d'un petit bois Ce n'était plus qu'une débandade de gueux, couverts de plaies, hâves et sans souffle.

On était arrivé à Mouzon dans un tel état de lassitude, que les Prussiens durent aider les prisonniers, pour dresser les quelques tentes mises à leur disposition. La soirée, 30 d'ailleurs, fut moins dure, la surveillance des Prussiens se relâchait un peu. D'abord, les sentinelles tolérèrent que des

enfants jetassent aux prisonniers des fruits, des pommes et des poires, par-dessus leurs têtes. Ensuite, elles laissèrent les habitants du voisinage envahir le campement, de sorte qu'il y eut bientôt une foule de marchands improvisés, des hommes et des femmes qui débitaient <sup>1</sup> du pain, du vin, même des cigares. Tous ceux qui avaient de l'argent, mangèrent, burent, funièrent. Sous le pâle crépuscule, cela mettait comme un coin de marché forain, d'une bruyante animation.

Mais, derrière leur tente, Maurice s'exaltait, répétait à Jean:

— Je ne peux plus, je filerai, dès que la nuit va être noire . . . Demain, nous nous éloignerons de la frontière, il ne sera plus temps.

15 — Eh bien! filons, finit par dire Jean, à bout de résistance, cédant lui aussi à cette hantise 3 de la fuite. Nous le verrons, si nous y laissons la peau.4

Seulement, il dévisagea dès lors les vendeurs, autour de lui. Des camarades venaient de se procurer des blouses 20 et des pantalons, le bruit courait que des habitants charitables avaient créé de véritables magasins de vêtements, pour faciliter les évasions de prisonniers. Et, presque tout de suite, son attention fut attirée par une belle fille, une grande blonde de seize ans, aux yeux superbes, qui tenait à son 25 bras trois pains dans un panier. Elle ne criait pas sa marchandise comme les autres, elle avait un sourire engageant et inquiet, la démarche hésitante. Lui, la regarda fixement, et leurs regards se rencontrèrent, restèrent un instant l'un dans l'autre.

## Voulez-vous du pain?

Il ne répondit pas, l'interrogea d'un petit signe. Puis, comme elle disait oui, de la tête, il se hasarda, à voix très basse:

- Il y a des vêtements?
- Oui, sous les pains.

Et, très haut, elle se décida à crier sa marchandise: "Du pain! du pain! qui achète du pain?" Mais, quand Maurice voulut lui glisser vingt francs, elle retira la main d'un 5 geste brusque, elle se sauva, après leur avoir laissé le panier. Ils la virent pourtant qui se retournait encore, qui leur jetait le rire tendre et ému de ses beaux yeux.

Lorsqu'ils eurent le panier, Jean et Maurice tombèrent dans un trouble extrême. Ils s'étaient écartés de leur ro tente, et jamais ils ne purent la retrouver, tellement ils s'effaraient. Toù se mettre? comment changer de vêtements? Ce panier, que Jean portait d'un air gauche, il leur semblait que tout le monde le fouillait des yeux, en voyait au grand jour le contenu. Enfin, ils se décidèrent, 15 entrèrent dans la première tente vide, où, éperdument, ils passèrent chacun un pantalon et une blouse, après avoir remis sous les pains leurs effets d'uniforme. Et ils abandonnèrent le tout. Mais ils n'avaient trouvé qu'une casquette de laine, dont Jean avait forcé Maurice à se coiffer. 20 Lui, nu-tête, exagérant le péril, se croyait perdu. Aussi s'attardait-il, en quête d'une coiffure quelconque, lorsque l'idée lui vint d'acheter son chapeau à un vieil homme très sale qui vendait des cigares.

— A trois sous pièce, à cinq sous les deux, les cigares de 25 Bruxelles!

Depuis la bataille de Sedan, il n'y avait plus de douane,<sup>2</sup> tout le flot belge entrait librement; et le vieil homme en guenilles venait de réaliser de très beaux bénéfices, ce qui ne l'empêcha pas d'avoir de grosses prétentions, lors-30 qu'il eut compris pourquoi l'on voulait acheter son chapeau, un feutre graisseux, troué de part en part. Il ne le

lâcha que contre deux pièces de cent sous, en geignant' qu'il allait sûrement s'enrhumer.

Jean, d'ailleurs, venait d'avoir une autre idée, celle de lui acheter aussi son fonds de magasin,<sup>2</sup> les trois douzaines de cigares qu'il promenait <sup>3</sup> encore. Et, sans attendre, le chapeau enfoncé sur les yeux, il cria, d'une voix traînante:

- A trois sous les deux, à trois sous les deux, les cigares de Bruxelles!
- ro Cette fois, c'était le salut. Il fit signe à Maurice de le précéder. Celui-ci avait eu la chance de ramasser par terre un parapluie; et, comme il tombait quelques gouttes d'eau, il l'ouvrit tranquillement, pour traverser la ligne des sentinelles.
- 15 A trois sous les deux, à trois sous les deux, les cigares de Bruxelles!

En quelques minutes, Jean fut débarrassé de sa marchandise. On se pressait, on riait: en voilà donc un qui était raisonnable, qui ne volait pas le pauvre monde! Attirés par le bon marché, des Prussiens s'approchèrent aussi, et il dut faire du commerce avec eux. Il avait manœuvré de façon à franchir l'enceinte gardée, il vendit ses deux derniers cigares à un gros sergent barbu, qui ne parlait pas un mot de français.

25 — Ne marche donc pas si vite, sacré bon Dieu! répétait Jean dans le dos de Maurice. Tu vas nous faire reprendre.

Leurs jambes, malgré eux, les emportaient. Il leur fallut un effort immense pour s'arrêter un instant à l'angle 30 de deux routes, parmi des groupes qui stationnaient de vant une auberge. Des bourgeois causaient là, l'air paisible, avec des soldats allemands; et ils affectèrent d'écouter,

ils risquèrent même quelques mots, sur la pluie qui pourrait bien se remettre à tomber toute la nuit. Un homme, un monsieur gras, qui les regardait avec persistance, les faisait trembler. Puis, comme il souriait d'un air très bon, ils se risquèrent, tout bas.

- --- Monsieur, le chemin pour aller en Belgique est-il gardé?
- Oui, mais traversez d'abord ce bois, puis prenez à gauche, à travers champs.

Dans le bois, dans le grand silence noir des arbres im- 10 mobiles, quand ils n'entendirent plus rien, que plus rien ne remua et qu'ils se crurent sauvés, une émotion extraordinaire les jeta aux bras l'un de l'autre. Et ils se serraient d'une étreinte éperdue, dans la fraternité de tout ce qu'ils venaient de souffrir ensemble; et le baiser qu'ils échangèrent alors leur parut le plus doux et le plus fort de leur vie, un baiser tel qu'ils n'en recevraient jamais d'une femme, l'immortelle amitié, l'absolue certitude que leurs deux cœurs n'en faisaient plus qu'un, pour toujours.

— Mon petit, reprit Jean d'une voix tremblante, quand 20 ils se furent dégagés, c'est déjà très bon d'être ici, mais nous ne sommes pas au bout... Faudrait s'orienter un peu.

Maurice, bien qu'il ne connût pas ce point de la frontière, jura qu'il suffisait de marcher devant soi. Tous deux 25 alors, l'un derrière l'autre, se glissèrent, filèrent avec précaution, jusqu'à la lisière des taillis. Là, se rappelant l'indication du bourgeois obligeant, ils voulurent tourner à gauche, pour couper à travers des chaumes. Mais, comme ils rencontraient une route, bordée de peupliers, ils apercurent le feu d'un poste prussien, qui barrait le passage. La baïonnette d'une sentinelle luisait, des soldats achevaient leur soupe en causant. Et ils rebroussèrent chemin, se rejetèrent au fond du bois, avec la terreur d'être poursuivis. Ils croyaient entendre des voix, des pas, ils battirent ainsi les fourrés i pendant près d'une heure, persont toute direction, tournant sur eux-mêmes, emportés parfois dans un galop, comme des bêtes fuyant sous les broussailles, parfois immobilisés, suant l'angoisse, devant des chênes immobiles qu'ils prenaient pour des Prussiens. Enfin, ils débouchèrent de nouveau sur le chemin bordé to de peupliers, à dix pas de la sentinelle, près des soldats, en train de se chauffer tranquillement.

- Pas de chance! gronda Maurice, c'est un bois enchanté.

Mais, cette fois, on les avait entendus. Des branches 15 s'étaient cassées, des pierres roulaient. Et, comme au qui vive de la sentinelle, ils se mirent à galoper, sans répondre, le poste prit les armes, de coups de feu partirent, criblant de balles le taillis.

— Nom de Dieu! jura d'une voix sourde Jean, qui retint 20 un cri de douleur.

Il venait de recevoir dans le mollet gauche un coup de fouet, dont la violence l'avait culbuté contre un arbre.

- -- Touché? demanda Maurice, anxieux.
- Oui, à la jambe, c'est foutu!<sup>2</sup>

Tous deux écoutaient encore, haletants, avec l'épouvante d'entendre un tumulte de poursuite, sur leurs talons. Mais les coups de feu avaient cessé, et rien ne bougeait plus, dans le grand silence frissonnant qui retombait. Le poste, évidemment, ne se souciait pas de s'engager parmi 30 les arbres.

Jean, qui s'efforçait de se remettre debout, étouffa une plainte. Et Maurice le soutint.

- -Tu ne peux plus marcher?
- Je crois bien que non!... File tout seul, toi! Gaiement, Maurice se contenta de répondre:
- Tu es bête!

Il lui avait pris le bras, il l'aidait, tous les deux ayant la 5 hâte de s'éloigner. Au bout de quelques pas, faits péniblement, d'un héroïque effort, ils s'arrêtèrent, de nouveau inquiets, en apercevant devant eux une maison, une sorte de petite ferme, à la lisière du bois. Pas une lumière ne luisait aux fenêtres, la porte de la cour était grande ouverte, ro sur le bâtiment vide et noir. Et, quand ils se furent enhardis jusqu'à pénétrer dans cette cour, ils s'étonnèrent d'y trouver un cheval tout sellé, sans que rien indiquât pourquoi ni comment il était là. Peut-être le maître allait-il revenir, peut-être gisait-il derrière quelque buisson, la tête trouée. r5 Jamais ils ne le surent.

Mais un projet brusque était né chez Maurice, qui en parut tout ragaillardi.

— Écoute, la frontière est trop loin, et puis, décidément, il faudrait un guide . . . Tandis que, si nous allions à 20 Remilly, chez l'oncle Fouchard, je serais certain de t'y conduire les yeux fermés, tellement je connais les moindres chemins de traverse . . . Hein? c'est une idée, je vais te hisser sur ce cheval, et l'oncle Fouchard nous prendra bien.

D'abord, il voulut lui examiner la jambe. Il y avait deux trous, la balle devait être ressortie après avoir cassé le tibia. L'hémorragie était faible, il se contenta de bander fortement le mollet avec son mouchoir.

Lorsque Jean fut solidement installé sur la selle, Mau-30 rice prit la bride du cheval, et l'on partit. Il devait être près de onze heures, il comptait bien faire en trois heures

le trajet, même si l'on ne marchait qu'au pas. Tout se présenta assez bien d'abord, ils n'eurent qu'à éviter une patrouille de cavalerie, ils restèrent près d'un quart d'heure immobiles, dans l'ombre d'un mur. La pluie s'était re-5 mise à tomber, la marche devenait seulement très pénible pour lui, forcé de piétiner parmi les terres détrempées, à côté du cheval, heureusement un brave homme de cheval, 1 fort docile. Et les dangers, les fatigues terribles ne commencèrent qu'à Villers, où ils faillirent rester entre les 10 mains des sentinelles, échelonnées tout le long de la route de Remilly. De nouveau, ils se rejetèrent dans les champs, au hasard des petits chemins creux, des sentiers étroits, à peine frayés. Pendant plus d'une lieue, pendant près de deux heures encore, cette marche épuisante s'éternisa. 15 n'étaient plus qu'un convoi d'extrême misère, couverts de boue, le cheval tremblant sur les pieds, l'homme qu'il portait inerte, comme expiré dans un dernier hoquet, l'autre, éperdu, hagard, allant toujours, par l'unique effort de sa charité fraternelle. Le jour se levait, il pouvait être cinq 20 heures, lorsqu'ils arrivèrent enfin à Remilly.

Dans la cour de sa petite ferme, qui dominait le village, au sortir du défilé d'Haraucourt, le père Fouchard chargeait sa carriole de deux moutons tués la veille. La vue de son neveu, dans un si triste équipage,<sup>2</sup> le bouscula à un tel 25 point, qu'il s'écria brutalement, après les premières explications:

- Que je vous garde, toi et ton ami?... Pour avoir des histoires <sup>3</sup> avec les Prussiens, ah! non par exemple! J'aimerais mieux crever tout de suite!
- 30 Pourtant, il n'osa empêcher Maurice et Prosper de descendre Jean de cheval et de l'allonger sur la grande table de la cuisine. Silvine courut chercher son propre traver-

30

sin, qu'elle glissa sous la tête du blessé, toujours évanoui. Mais le vieux grondait, exaspéré de voir cet homme sur sa table, disant qu'il y était fort mal, demandant pourquoi on ne le portait pas tout de suite à l'ambulance, puisqu'on avait la chance d'avoir une ambulance à Remilly, près de l'église, 5 dans l'ancienne maison d'école, un reste de couvent, où se trouvait une grande salle très commode.

—A l'ambulance! se récria Maurice à son tour, pour que les Prussiens l'envoient en Allemagne, après sa guérison, puisque tout blessé leur appartient!... Est-ce que vous 10 vous fichez <sup>2</sup> de moi, l'oncle? Je ne l'ai pas amené jusqu'ici pour le leur rendre.

Les choses se gâtaient,<sup>3</sup> l'oncle parlait de les flanquer à la porte,<sup>4</sup> lorsque le nom d'Henriette fut prononcé.

- Comment, Henriette? demanda le jeune homme.

Et il finit par savoir que sa sœur était à Remilly depuis l'avant-veille, si mortellement triste de son deuil, que le séjour de Sedan, où elle avait vécu heureuse, lui était devenu intolérable. Une rencontre avec le docteur Dalichamp, de Raucourt, qu'elle connaissait, l'avait décidée à 20 venir s'installer chez le père Fouchard, dans une petite chambre, pour se donner tout entière aux blessés de l'ambulance voisine. Cela seul, disait-elle, la distrairait. Elle payait sa pension,<sup>5</sup> elle était, à la ferme, la source de mille douceurs qui la faisaient regarder par le vieux d'un œil de 25 complaisance. Quand il gagnait, c'était toujours beau.

—Ah! ma sœur est ici! répétait Maurice. C'est donc ça que monsieur Delaherche voulait me dire, avec son grand geste que je ne comprenais pas!... Eh bien! si elle est ici, ça va tout seul, nous restons.

Tout de suite, il voulut aller lui-même, malgré sa fatigue, la chercher à l'ambulance, où elle avait passé la nuit; tandis que l'oncle se fâchait maintenant de ne pouvoir filer avec sa carriole et ses deux moutons, pour son commerce de boucher ambulant, au travers des villages, tant que cette sacrée <sup>1</sup> affaire de blessé qui lui tombait sur les bras, ne serait pas finie.

Lorsque Maurice ramena Henriette, ils surprirent le père Fouchard en train d'examiner soigneusement le cheval, que Prosper venait de conduire à l'écurie. Une bête fatiguée, mais diablement solide, et qui lui plaisait! En riant, le 10 jeune homme dit qu'il lui en faisait cadeau. Henriette, de son côté, le prit à part, lui expliqua que Jean payerait, qu'elle-même se chargeait de lui, qu'elle le soignerait dans la petite chambre, derrière l'étable, où certes pas un Prussien n'irait le chercher. Et le père Fouchard, maussade, 15 mal convaincu encore qu'il trouverait au fond de tout ça un vrai bénéfice,² finit cependant par monter dans sa carriole et par s'en aller, en la laissant libre d'agir à sa guise.

Alors, en quelques minutes, aidée de Silvine et de Pros20 per, Henriette organisa la chambre, y fit porter Jean, que
l'on coucha dans un lit tout frais, sans qu'il donnât d'autres
signes de vie que des balbutiements vagues. Il ouvrait les
yeux, regardait, ne semblait voir personne. Maurice achevait de boire un verre de vin et de manger un reste de
25 viande, tout d'un coup anéanti, dans la détente de sa fatigue, lorsque le docteur Dalichamp arriva, comme tous les
matins, pour sa visite à l'ambulance.

Lorsqu'il eut examiné Jean, toujours assoupi, il murmura:

30 — Peut-être pourra-t-on lui conserver sa jambe, mais il faudra de grands soins, et ce sera très long... Nous verrons demain.

Puis, quand il l'eut pansé, il s'intéressa à Maurice, qu'il avait connu enfant, autrefois.

— Et vous, mon brave, vous seriez mieux dans un lit que sur cette chaise.

Comme s'il n'entendait pas, le jeune homme regardait ; fixement devant lui, les yeux perdus. La vue de son ami agonisant, le sentiment de sa propre défaite, nu, sans armes, bon à rien, la pensée que tant d'héroïques efforts avaient abouti à une pareille détresse, le jetaient dans un besoin frénétique de rébellion contre le destin. Enfin, il parla.

— Non, non! ce n'est pas fini, non! il faut que je m'en aille . . . Non! puisque lui, maintenant, en a pour des semaines, pour des mois peut-être, à être là, je ne puis pas rester, je veux m'en aller tout de suite . . . Je te dis que ça ne peut pas finir ainsi, qu'il faut nous venger, contre qui, 15 contre quoi? ah! je ne sais pas, mais nous venger enfin de tant de malheur, pour que nous ayons encore le courage de vivre! N'est-ce pas? docteur, vous m'aiderez, vous me donnerez bien les moyens de m'échapper et de rentrer à Paris.

D'un signe, le docteur Dalichamp empêcha Henriette de parler. Quand Maurice aurait dormi, il serait sans doute plus calme; et il dormit toute la journée, toute la nuit suivante, pendant plus de vingt heures, sans remuer un doigt. Seulement, à son réveil, le lendemain matin, sa résolution de 25 partir reparut, inébranlable. Il n'avait plus la fièvre, il était sombre, inquiet, pressé d'échapper à toutes les tentations de calme qu'il sentait autour de lui.

Sa sœur en larmes comprit qu'elle ne devait pas insister. Et le docteur Dalichamp, lors de sa visite, promit de 36 faciliter la fuite, grâce au papiers d'un aide ambulancier qui venait de mourir à Raucourt. Maurice prendrait la

blouse grise, le brassard <sup>1</sup> à croix rouge, et il passerait par la Belgique, pour se rabattre ensuite sur Paris, qui était ouvert encore.

Dès la nuit tombée, Dalichamp fut là, avec son cabriolet. Il voulait lui-même conduire Maurice jusqu'à la frontière. Le père Fouchard, content d'en voir filer au moins un, descendit faire le guet sur la route, pour être certain qu'aucune patrouille ne rôdait. Avant de partir, le docteur, qui examina de nouveau la jambe de Jean, ne put encore promettre de la lui conserver. Le blessé était toujours dans une somnolence invincible, ne reconnaissant personne, ne parlant pas. Et Maurice allait s'éloigner, sans lui avoir dit adieu, lorsque, s'étant penché pour l'embrasser, il le vit ouvrir les yeux très grands, les lèvres remuantes, parlant d'une voix faible.

-Tu t'en vas?

Puis, comme on s'étonnait:

- Oui, je vous ai entendus, pendant que je ne pouvais pas bouger... Alors, prends tout l'argent. Fouille dans 20 la poche de mon pantalon.
  - L'argent! se récria Maurice, mais d'un geste, Jean le fit taire.
  - —Tu ne me dois rien, nous sommes quittes... Embrasse-moi, mon petit.
- 25 Et ils se baisèrent, et comme dans le bois, la veille, il y avait, au fond de ce baiser, la fraternité des dangere courus ensemble, ces quelques semaines d'héroïque vie commune qui les avaient unis, plus étroitement que des années d'ordinaire amitié n'auraient pu le faire. Mais le 30 baiser, échangé sous les ténèbres des arbres, était plein de l'espoir nouveau que la fuite leur ouvrait; tandis que ce baiser, à cette heure, restait frissonnant des angoisses de l'adieu.

Se reverrait-on, un jour? et comment, dans quelles circonstances de douleur ou de joie?

Déjà, le docteur Dalichamp, remonté dans son cabriolet, appelait Maurice. Celui-ci, de toute son âme, embrassa enfin sa sœur Henriette, qui le regardait avec des larmes 5 silencieuses, très pâle sous ses noirs vêtements de veuve.

— C'est mon frère que je te confie . . . Soigne-le bien, aime-le comme je l'aime!

Les premiers jours, la fièvre du blessé fut si intense, qu'Henriette ne le quitta guère. Chaque matin, en passant, 10 le docteur Dalichamp entrait, sous le prétexte de la prendre, pour se rendre avec elle à l'ambulance. Dès la seconde semaine, cependant, la fièvre diminua, l'état devint meilleur, à la condition d'une immobilité complète.

Et l'intimité de Jean et d'Henriette, alors, se trouva réglée. Des habitudes leur vinrent, il leur semblait qu'îls
n'avaient jamais vécu autrement, qu'ils devaient toujours
vivre ainsi. Elle passait avec lui toutes les heures qu'elle
ne donnait pas à l'ambulance, veillait à ce qu'il bût, à ce
qu'il mangeât régulièrement, l'aidait à se retourner, d'une 20
force de poignet qu'on n'aurait pas soupçonnée dans ses
bras minces. Parfois ils causaient ensemble, le plus souvent ils ne disaient rien, surtout dans les commencements,
mais jamais ils n'avaient l'air de s'ennuyer.

Ils s'entendirent tout de suite, en causant de Maurice. 25 Si elle se dévouait ainsi, c'était pour l'ami, pour le frère de Maurice, le brave homme secourable envers qui elle payait à son tour une dette de son cœur. Elle était pleine de gratitude, d'une affection qui grandissait, à mesure qu'elle le connaissait mieux, simple et sage, de cerveau<sup>1</sup> 30

solide; et lui, qu'elle soignait comme un enfant, contractait une dette d'infinie reconnaissance, lui aurait baisé les mains, pour chaque tasse de bouillon qu'elle lui donnait. Entre eux, ce lien de tendre sympathie allait en se resserrant chaque jour, dans cette solitude profonde où ils vivaient, agités des mêmes peines.

Le matin, lorsque le docteur Dalichamp avait pansé le blessé, il aimait à s'oublier là, pendant quelques minutes. Même il revenait parfois le soir, s'attardait davanro tage; et il était ainsi le seul lien avec le monde, ce vaste monde du dehors, si bouleversé de catastrophes. Les nouvelles n'entraient que par lui, il avait un cœur ardent de patriote qui débordait de colère et de chagrin, à chaque défaite. Aussi ne parlait-il guère que de la marche 15 envahissante des Prussiens, dont le flot, depuis Sedan, s'étendait peu à peu sur toute la France, comme une marée noire. Chaque jour apportait son deuil, et il restait accablé sur l'une des deux chaises, contre le lit, il disait la situation de plus en plus grave, avec des gestes trem-20 blants. Souvent, il avait les poches bourrées ' de journaux belges, qu'il laissait. A des semaines de distance, l'écho de chaque désastre arrivait ainsi au fond de cette chambre perdue, rapprochant encore, dans une commune angoisse, les deux pauvres êtres souffrants qui s'y trouvaient renfermés.

25 Un soir des premiers jours d'octobre, comme un vent furieux soufflait au dehors, elle revint de l'ambulance, elle entra dans la chambre, très émue, en disant:

- Une lettre de Maurice! c'est le docteur qui vient de me la remettre.
- 30 Ah! le cher petit! s'écria Jean, tout heureux. Lisezmoi ça bien vite.

C'était une longue lettre de huit pages, dans laquelle

Maurice, d'abord, expliquait comment, dès son arrivée, le 16, il avait eu la chance de se faire engager dans un régiment de ligne, dont on complétait l'effectif. Ensuite, il revenait sur les faits, il racontait avec une fièvre extraordinaire ce qu'il avait appris, les événements de ce mois s terrible, Paris calmé après la stupeur douloureuse de Wissembourg et de Fræschwiller, se reprenant à l'espoir d'une revanche, retombant dans des illusions nouvelles, la légende victorieuse de l'armée, le commandement de Bazaine, la levée en masse, des victoires imaginaires, des 10 hécatombes de Prussiens que les ministres eux-mêmes racontaient à la tribune. Et, tout d'un coup, il disait comment la foudre, une seconde fois, venait d'éclater sur Paris, le 3 septembre: les espérances broyées, la ville ignorante, confiante, abattue sous cet écrasement du 15 déstin, les cris de : Déchéance ! r déchéance ! retentissant dès le soir sur les boulevards, la courte et lugubre séance de nuit où Jules Favre avait lu la proposition de cette déchéance réclamée par le peuple. Puis, le lendemain, c'était le 4 septembre, l'effondrement 2 d'un monde, le 20 second Empire emporté dans la débâcle de ses vices et de ses fautes, le peuple entier par les rues, un torrent d'un demi-million d'hommes emplissant la place de la Concorde, au grand soleil de ce beau dimanche, roulant jusqu'aux grilles du Corps législatif que barraient à peine une 25 poignée de soldats, la crosse en l'air, défonçant les portes, envahissant la salle des séances, d'où Jules Favre, Gambetta et d'autres députés de la gauche allaient partir pour proclamer la République à l'Hôtel de Ville, tandis que, sur la place Saint-Germain-l'Auxerrois, une petite porte 30 du Louvre s'entr'ouvrait, donnait passage à l'impératrice régente, vêtue de noir, accompagnée d'une seule amie,

toutes les deux tremblantes, fuyantes, blotties au fond du fiacre de rencontre qui les cahotait loin des Tuileries, au travers desquelles, maintenant, coulait la foule. Ce même jour, Napoléon III avait quitté l'auberge de Bouillon 5 où il venait de passer la première nuit d'exil, en route pour Wilhelmshoe.<sup>1</sup>

Henriette acheva la lettre, qui finissait en signalant l'approche des Allemands. Le 13, le jour même où une délégation du gouvernement de la Défense nationale ro s'installait à Tours, on les avait vus, à l'est de Paris, s'avancer jusqu'à Lagny. Le 14 et le 15, ils étaient aux portes, à Créteil et à Joinville-le-Pont. Mais, le 18, le matin où il avait écrit, Maurice ne paraissait pas croire encore à la possibilité d'investir Paris complètement, repris 15 d'une belle confiance, regardant le siège comme une tentative insolente et hasardée qui échouerait avant trois semaines, comptant sur les armées de secours que la province allait sûrement envoyer, sans parler de l'armée de Metz, en marche déjà, par Verdun et Reims. Et les an-20 neaux de la ceinture de fer s'étaient rejoints, avaient bouclé Paris, et Paris maintenant, séparé du monde, n'était plus que la prison géante de deux millions de vivants, d'où ne venait qu'un silence de mort.

— Ah! mon Dieu! murmura Henriette oppressée, com-25 bien de temps tout cela durera-t-il, et le reverrons-nous jamais!

Alors, jour à jour, le mois d'octobre s'écoula, des cieux gris et tristes, où le vent ne cessait que pour ramener bientôt des vols plus sombres de nuages.

30 Un matin, le docteur arriva bouleversé, les mains tremblantes. Il tira un journal belge de sa poche, le jeta sur le lit, en s'écriant:

5

— Ah! mes amis, la France est morte, Bazaine vient de trahir!

Jean, adossé contre deux oreillers, somnolent, se réveilla.

— Comment, de trahir?

— Oui, il a livré Metz et l'armée. C'est le coup de Sedan qui recommence, et cette fois c'est le reste de notre chair et de notre sang.

Puis, reprenant le journal, lisant:

— Cent cinquante mille prisonniers, cent cinquante-trois to aigles et drapeaux, cinq cent quarante et un canons de campagne, soixante-seize mitrailleuses, huit cents canons de forteresse, trois cent mille fusils, deux mille voitures d'équipages militaires, du matériel pour quatre-vingt-cinq batteries . . .

Et il continua, donnant les détails: le maréchal Bazaine, enfermé dans Metz avec l'armée, réduit à l'impuissance, ne faisant aucun effort pour rompre le cercle de fer qui l'enserrait; ses rapports suivis ravec le prince Frédéric-Charles, ses troubles et hésitantes combinaisons politiques, son ambi- 20 tion de jouer un rôle décisif qu'il ne semblait pas avoir bien déterminé lui-même, et la catastrophe inéluctable, le destin achevant son œuvre, la famine dans Metz, la capitulation forcée, les chefs et les soldats réduits à accepter les dures conditions des vainqueurs. La France n'avait plus d'armée. 25

Et après, de toutes parts, du Nord comme du Centre, les nouvelles s'aggravaient. Les Prussiens étaient partout, à Dijon comme à Dieppe, au Mans comme à Vierzon. Puis c'était, presque chaque matin, le lointain fracas <sup>2</sup> de quelque place forte qui capitulait sous les obus. Dès le 28 sep-30 tembre, Strasbourg avait succombé, après quarante-six jours de siège et trente-sept de bombardement, les murs hachés,

les monuments criblés par près de deux cent mille projectiles. Déjà, la citadelle de Laon avait sauté, Toul s'était rendu; et venait ensuite le défilé sombre: Soissons avec ses cent vingt-huit canons, Verdun qui en comptait cent trente-six, Neufbrisach cent, La Fère soixante-dix, Montmédy soixante-cinq. Thionville était en flammes, Phalsbourg n'ouvrait ses portes que dans sa douzième semaine de furieuse résistance. Il semblait que la France entière brûlât, s'effondrât, au milieu de l'enragée canonnade.

Henriette et Jean gardèrent une grande tristesse de ces mauvaises nouvelles. Et cette souffrance les rapprochait encore, pendant les tristes heures qu'ils vivaient si seuls, au fond de la grande chambre paisible. Heures bien douces pourtant, car la tendresse était venue, une tendresse qu'ils croyaient fraternelle, entre leurs deux cœurs qui avaient peu à peu appris à se connaître.

Jean, toutefois, durant les longues après-midi où il se retrouvait seul, ne pouvait s'empêcher de songer. Ce qu'il éprouvait pour elle, c'était une reconnaissance infinie, une sorte de respect dévot, qui lui aurait fait écarter, comme sacrilège, toute pensée d'amour. Et, cependant, il se disait que, s'il avait eu une femme comme celle-là, si tendre, si douce, si active, la vie serait devenue une véritable existence de paradis. Puis, ce rêve indéterminé de mariage avait fini par être comme une consolation, une de ces imaginations qu'on sait irréalisables et dont on caresse ses heures de tristesse.

Henriette, elle, n'en était pas même effleurée. Elle ignorait jusqu'au plaisir qu'elle avait fini par prendre à rester 30 des heures près du lit de Jean, à lui lire ces journaux, qui ne leur apportaient pourtant que du chagrin. Jamais sa main, en rencontrant la sienne, n'avait eu même une tiédeur;

jamais l'idée du lendemain ne l'avait laissée réveuse, avec le souhait d'être aimée encore. Pourtant, elle n'oubliait, elle n'était consolée que dans cette chambre. Quand elle se trouvait là, s'occupant avec sa douceur active, son cœur se calmait, il lui semblait que son frère reviendrait prochainement, que tout s'arrangerait très bien, qu'on finirait par être tous heureux, en ne se quittant plus. Et elle en parlait sans trouble, tellement il lui paraissait naturel que les choses fussent ainsi, sans qu'il lui vînt à la pensée de s'interroger davantage, dans le don chaste et ignoré de tout son 10 cœur.

Mais, décembre s'acheva, Jean voulut partir. Maintenant, sa jambe était solide, le docteur déclarait qu'il pouvait aller se battre. Et ce fut, pour Henriette, une grande peine, qu'elle s'efforça de cacher. Depuis la désastreuse 15 bataille de Champigny, aucune nouvelle de Paris ne leur était venue. Ils savaient simplement que le régiment de Maurice, exposé à un feu terrible, avait perdu beaucoup d'hommes. Surtout, ce qui les hantait, c'était la crainte que Maurice ne fût mort. Ce silence de la grande ville, 20 là-bas, muette sous l'étreinte de l'investissement, était devenu, dans l'angoisse de leur attente, un silence de tombe. Ils avaient perdu l'espoir de rien apprendre, et, lorsque Jean exprima sa volonté formelle de partir, Henriette n'eut que cette plainte sourde:

— Mon Dieu! c'est donc fini, je vais donc rester seule!

Le désir de Jean était d'aller rejoindre l'armée du

Nord, que le général Faidherbe venait de reconstituer, et

ce fut encore le docteur Dalichamp qui offrit de le conduire à Bouillon, dans son cabriolet. Henriette avait absolument voulu accompagner Jean jusqu'à Sedan. Il était
en bourgeois, avec un paletot et un chapeau rond, prêtes

par le docteur. Ce jour-là, le soleil luisait sur la neige, par le grand froid terrible. On ne devait que traverser la ville; mais une grande envie lui vint d'aller remercier le fabricant de ses bontés. Jamais encore Jean n'avait embrassé Henriette. Mais, avant de remonter dans le cabriolet, avec le docteur, il voulut la remercier, elle aussi, de ses bons soins, de l'avoir soigné et aimé comme un frère. Mais il ne trouva pas les mots, il ouvrit les bras, il l'embrassa en sanglotant. Elle était éperdue, elle lui rendit son baiser. Quand le cheval partit, il se retourna, leurs mains s'agitèrent, tandis qu'ils répétaient d'une voix bégayante:

- Adieu! adieu!

Cette nuit-là, Henriette, rentrée à Remilly, était de service à l'ambulance. Pendant sa longue veillée, elle fut 15 encore prise d'une affreuse crise de larmes, et elle pleura, elle pleura infiniment, en étouffant sa peine entre ses deux mains jointes.

## XIII

Au lendemain de Sedan, les deux armées allemandes s'étaient remises à rouler leurs flots d'hommes vers Paris, 20 l'armée de la Meuse arrivait au nord par la vallée de la Marne, tandis que l'armée du prince royal de Prusse, après avoir passé la Seine à Villeneuve-Saint-Georges, se dirigeait sur Versailles, en contournant le ville au sud. Et, ce tiède matin de septembre, quand le général Du-25 crot, auquel on avait confié le 14° corps, à peine formé, résolut d'attaquer cette dernière, pendant sa marche de flanc, Maurice qui campait dans les bois, à gauche de Meudon, avec son nouveau régiment, le 115°, ne reçut l'ordre de marcher que lorsque le désastre était déjà cer-30 tain. Quelques obus avaient suffi, une effroyable panique

s'était déclarée dans un bataillon de zouaves composé de recrues, le reste des troupes venait d'être emporté, au milieu d'une débandade telle, que ce galop de déroute ne s'arrêta que derrière les remparts, dans Paris, où l'alarme fut immense. Toutes les positions en avant des forts du 5 sud étaient perdues; et, le soir même, le dernier fil qui reliait la ville à la France, le télégraphe du chemin de fer de l'Ouest, fut coupé. Paris était séparé du monde.

Ce fut, pour Maurice, une soirée d'affreuse tristesse. Si les Allemands avaient osé, ils auraient campé la nuit sur 10 la place du Carrousel.¹ Mais c'étaient des gens d'absolue prudence, résolus à un siège classique, ayant réglé déjà les points exacts de l'investissement, le cordon de l'armée de la Meuse au nord, de Croissy à la Marne, en passant par Épinay, l'autre cordon de la troisième armée au midi, 15 de Chennevières à Châtillon et à Bougival, pendant que le grand quartier prussien, le roi Guillaume, M. de Bismarck et le général de Moltke régnaient à Versailles. Ce blocus géant, auquel on ne croyait pas, était un fait accompli. Cette ville, avec son enceinte bastionnée de huit lieues et 20 demie de tour, avec ses quinze forts et ses six redoutes détachées, allait se trouver comme en prison.

Paris n'était plus qu'un immense camp retranché. Les préparatifs de défense s'enfiévraient d'heure en heure, les routes coupées, les maisons de la zone militaire 25 rasées, les deux cents canons de gros calibre et les deux mille cinq cents autres pièces utilisées, d'autres canons fondus, tout un arsenal sortant du sol. Après la rupture des négociations de Ferrières, lorsque Jules Favre eut fait connaître les exigences de M. de Bismarck, la cession 30 de l'Alsace, la garnison de Strasbourg prisonnière, trois milliards d'indemnité, un cri de colère s'éleva, la conti-

nuation de la guerre, la résistance fut acclamée, comme une condition indispensable à la vie de la France. Même sans espoir de vaincre, Paris devait se défendre, pour que la patrie vécût.

Puis, un matin, on eut la joie folle des bonnes nouvelles de Coulmiers, Orléans repris, l'armée de la Loire en marche, déjà campée à Étampes, disait-on. Tout fut changé, il ne s'agissait plus que d'aller lui donner la main, de l'autre côté de la Marne. On avait réorganisé les forces militaires, ro créé trois armées, l'une composée des bataillons de la garde nationale, sous les ordres du général Clément Thomas, l'autre formée des 13e et 14e corps, augmentée des meilleurs éléments pris un peu partout, que le général Ducrot devait conduire à la grande attaque, l'autre enfin, 15 la troisième, l'armée de réserve, faite uniquement de garde mobile et confiée au général Vinoy. Et une foi absolue soulevait Maurice, quand, le 28 novembre, il vint coucher dans le bois de Vincennes, avec le 115e. Les trois corps de la deuxième armée étaient là, on racontait que 20 le rendez-vous, donné à l'armée de la Loire, était pour le lendemain, à Fontainebleau. Puis, tout de suite, ce furent les malechances, les fautes habituelles, une crue 1 subite qui empêcha de jeter les ponts de bateaux, des ordres fâcheux qui attardèrent les mouvements. La nuit suivante, 25 le 115e, un des premiers, passa la rivière; et, dès dix heures, sous un feu effroyable, Maurice pénétra dans le village de Champigny. Il était comme fou, son chassepot lui brûlait les doigts, malgré le froid terrible Son unique vouloir, depuis qu'il marchait, était d'aller 30 ainsi en avant, toujours, jusqu'à ce qu'on eût rejoint les camarades de la province, là-bas. Mais, en face de Champigny et de Bry, l'armée venait de se heurter contre les murs des parcs de Cœuilly et de Villiers, des murs d'un demi-kilomètre, dont les Prussiens avaient fait des forteresses imprenables. C'était la borne, où tous les courages échouèrent. Dès lors, il n'y eut plus qu'hésitation et recul, le troisième corps s'était attardé, le premier et le 5 deuxième, immobilisés déjà, défendirent deux jours Champigny, qu'ils durent abandonner dans la nuit du 2 décembre, après leur stérile victoire. Cette nuit-là, toute l'armée revint camper sous les arbres du bois de Vincennes, blancs de givre 2; et Maurice, les pieds morts, la face contre la terre 10 glacée, pleura.

Ah! les mornes et tristes journées, après l'avortement de cet immense effort! La grande sortie, préparée depuis si longtemps, la poussée irrésistible qui devait délivrer Paris, venait d'échouer; et, trois jours plus tard, une 15 lettre du général de Moltke annonçait que l'armée de la Loire, battue, avait de nouveau abandonné Orléans. C'était le cercle qui se resserrait plus étroit, impossible désormais à rompre. Mais Paris, dans sa fièvre de désespoir, semblait trouver des forces nouvelles de résistance. 20 Les menaces de famine commençaient. Dès le milieu d'octobre, on avait rationné la viande. En décembre, il ne restait pas une bête des grands troupeaux de bœufs et de moutons lâchés 3 au travers du Bois de Boulogne, dans la poussière de leur piétinement continu, et l'on s'était 25 mis à abattre les chevaux. Les provisions, plus tard les réquisitions de farine et de blé devaient donner quatre mois de pain. Quand les farines s'étaient épuisées, il avait fallu construire des moulins dans les gares. Le combustible 4 aussi manquait, on le réservait pour moudre les 30 grains, cuire le pain, fabriquer les armes. Et Paris, sans gaz, éclairé par de rares lampes à pétrole, Paris grelottant

sous son manteau de glace, Paris à qui on rationnait son pain noir et sa viande de cheval, espérait quand même. Tandis que l'armée, à bout de courage et sentant venir la fin, demandait la paix, la population réclamait encore la sortie en masse, la sortie torrentielle, le peuple entier, les femmes, les enfants eux-mêmes, se ruant sur les Prussiens, en un fleuve débordé qui renverse et emporte tout.

Puis dès les premiers jours de janvier, ce fut une autre colère qui le souleva, celle du bombardement des quartiers 10 de la rive gauche. Le souffle d'impopularité croissante qui menaçait d'emporter le général Trochu et le gouvernement de la Défense nationale, en fut accru, au point de les forcer à tenter un suprême et inutile effort. Pourquoi refusaientils de mener au feu les trois cent mille gardes nationaux, qui 15 ne cessaient de s'offrir, de réclamer leur part au danger? C'était la sortie torrentielle qu'on exigeait depuis le premier jour, Paris rompant ses digues, noyant les Prussiens sous le flot colossal de son peuple. Il fallut bien céder à ce vœu de bravoure, malgré la certitude d'une nouvelle dé-20 faite; mais, pour restreindre le massacre, on se contenta d'employer, avec l'armée active, les cinquante-neuf bataillons de la garde nationale mobilisée. Et, la veille du 19 janvier, ce fut comme une fête: une foule énorme, sur les boulevards et dans les Champs-Élysées, regarda défiler les 25 régiments, qui, musique en tête, chantaient des chants patriotiques. Des enfants, des femmes les accompagnaient, des hommes montaient sur les bancs pour leur crier des souhaits enflammés de victoire. Puis, le lendemain la population entière se porta vers l'Arc de triomphe, une folie 30 d'espoir l'envahit, lorsque, le matin, arriva la nouvelle de l'occupation de Montretout. Des récits épiques couraient sur l'élan irrésistible de la garde nationale, les Prussiens

étaient culbutés, Versailles allait être pris avant le soir. Aussi quel effondrement, à la nuit tombante, quand l'échec inévitable fut connu! Tandis que la colonne de gauche occupait Montretout, celle du centre, qui avait franchi le mur du parc de Buzenval, se brisait contre un second mur 5 intérieur. Le dégel était venu, une petite pluie persistante avait détrempé les routes, et les canons, ces canons fondus à l'aide de souscriptions, dans lesquels Paris avait mis de son âme, ne purent arriver. A droite, la colonne du général Ducrot, engagée trop tard, restait en arrière. 10 On était au bout de l'effort, le général Trochu dut donner l'ordre d'une retraite générale. On abandonna Montretout, on abandonna Saint-Cloud, que les Prussiens incendièrent. Et, dès que la nuit fut noire, il n'y eut plus, à l'horizon de Paris, que cet incendie immense. 15

Cette fois, Maurice lui-même sentit que c'était la fin. Huit longs jours encore s'écoulèrent. Paris agonisait, sans une plainte. Les boutiques ne s'ouvraient plus, les rares passants ne rencontraient plus de voitures, dans les rues désertes. On avait mangé quarante mille chevaux, on 20 en était arrivé à payer très cher les chiens, les chats et les rats. Depuis que le blé manquait, le pain, fait de riz et d'avoine, était un pain noir, visqueux,2 d'une digestion difficile; et, pour en obtenir les trois cent grammes du rationnement, les queues interminables, devant les bou- 25 langeries, devenaient mortelles.3 Ah? ces douloureuses stations du siège, ces pauvres femmes grelottantes sous les averses, les pieds dans la boue glacée, toute la misère héroïque de la grande ville qui ne voulait pas se rendre! La mortalité avait triplé, les théâtres étaient transformés 30 en ambulances. Dès la nuit, les anciens quartiers luxueux tombaient à une paix morne, à des ténèbres profondes,

pareils à des faubourgs de cité maudite, ravagée par la peste. Et, dans ce silence, dans cette obscurité, on n'entendait que le fracas continu du bombardement, on ne voyait que les éclairs des canons, qui embrasaient le ciel d'hiver.

Tout d'un coup, le 29 janvier, Paris sut que, depuis l'avant-veille, Jules Favre traitait avec M. de Bismarck, pour obtenir un armistice; et, en même temps, il apprenait qu'il n'y avait plus que dix jours de pain, à peine le 10 temps de ravitailler la ville. C'était la capitulation brutale qui s'imposait. Paris, morne, dans la stupeur de la vérité qu'on lui disait enfin, laissa faire. Ce même jour, à minuit, le dernier coup de canon fut tiré. Puis, le 29, lorsque les Allemands eurent occupé les forts, Maurice revint camper, avec le 115°, du côté de Montrouge, en dedans des fortifications. Et alors commença pour lui une existence vague, pleine de paresse et de fièvre. La discipline s'était fort relâchée, les soldats se débandaient, attendaient en flânant d'être renvoyés chez eux.

Dans les derniers jours de février, Maurice se décida à déserter, et il disparut, il loua, rue des Orties, en haut de la butte des Moulins, dans une maison à six étages, une étroite chambre meublée, une sorte de belvédère, d'où l'on voyait la mer sans bornes des toitures, depuis les Tui-25 leries jusqu'à la Bastille. D'ailleurs, dès qu'il fut installé, il se fit inscrire dans un bataillon de la garde nationale, et les trente sous de la paye devaient lui suffire. La pensée d'une existence tranquille, égoïste, en province, lui faisait horreur. Même les lettres qu'il recevait de sa 30 sœur Henriette, à laquelle il avait écrit, dès le lendemain de l'armistice, le fâchaient, avec leurs supplications, leur désir ardent de le voir venir se reposer à Remilly. Il re-

fusait, il irait plus tard, lorsque les Prussiens ne seraient plus là.

Et la vie de Maurice vagabonda, oisive, dans une fièvre grandissante. Il ne savait plus comment coulait sa vie, dans l'attente de cette chose indéfinie et monstrueuse qu'il 5 sentait venir. La paix était définitivement conclue, l'Assemblée devait s'installer à Versailles le 20 mars; et, pour lui, rien n'était fini pourtant, quelque revanche effroyable allait commencer. Le 18 mars, comme il se levait, il reçut une lettre d'Henriette, où elle le suppliait encore de la re- 10 joindre à Remilly, en le menaçant tendrement de se mettre en route elle-même, s'il tardait trop à lui faire cette grande joie. Elle lui parlait ensuite de Jean, elle lui contait comment, après l'avoir quittée dès la fin de décembre pour rejoindre l'armée du Nord, il était tombé malade d'une 15 mauvaise fièvre, dans un hôpital de Belgique; et, la semaine précédente, il venait seulement de lui écrire que, malgré son état de faiblesse, il partait pour Paris, où il était résolu à reprendre du service. Henriette terminait en priant son frère de lui donner des nouvelles bien exactes sur Jean, dès 20 qu'il l'aurait vu. Alors, Maurice, cette lettre ouverte sous les yeux, fut envahi d'une rêverie tendre. Henriette, Jean, sa sœur tant aimée, son frère de misère et de pitié, mon Dieu! que ces êtres chers étaient loin de ses pensées de chaque heure, depuis que la tempête habitait en lui! Ce- 25 pendant, comme sa sœur l'avertissait qu'elle n'avait pu donner à Jean l'adresse de la rue des Orties, il se promit de le chercher, ce jour-là, en allant voir aux bureaux militaires. Mais il était à peine descendu, il traversait la rue Saint-Honoré, lorsque deux camarades de son bataillon lui appri- 30 rent les événements de la nuit et de la matinée, à Mont-Et tous les trois prirent le pas de course, la tête perdue.

Ah! cette journée du 18 mars, de quelle exaltation décisive elle souleva Maurice! Plus tard, il ne put se souvenir nettement de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait fait. Il se revoyait courant Paris, comprenant dès midi que 5 Paris appartenait à la Commune, sans même qu'il y eût de bataille: Thiers et les ministres en fuite du ministère des Affaires étrangères où ils s'étaient réunis, tout le gouvernement en déroute sur Versailles, les trente mille hommes de troupes emmenés à la hâte, laissant i plus de cinq mille 10 des leurs, au travers des rues. Puis, vers cinq heures et demie, à un angle du boulevard extérieur, il se revoyait au milieu d'un groupe de forcenés,2 écoutant sans indignation le récit abominable du meurtre des généraux Lecomte et Clément Thomas. Ah! des généraux! il se rappelait ceux 15 de Sedan, des jouisseurs 3 et des incapables! un de plus, un de moins, ça n'importait guère! Et le reste de la journée s'achevait dans la même exaltation, qui déformait pour lui toutes choses, une insurrection que les pavés eux-mêmes semblaient avoir voulue, grandie et d'un coup maîtresse 20 dans la fatalité imprévue de son triomphe, livrant enfin à dix heures du soir l'Hôtel de Ville aux membres du Comité central, étonnés d'y être.

Mais un souvenir, pourtant, restait très net dans la mémoire de Maurice: sa rencontre brusque avec Jean.

25 Depuis trois jours, ce dernier se trouvait à Paris où il était arrivé sans un sou, hâve encore, épuisé par la fièvre de deux mois qui l'avait retenu au fond d'un hôpital de Bruxelles; et, tout de suite, ayant retrouvé un ancien capitaine du 106°, le capitaine Ravaud, il s'était fait ensougager dans la nouvelle compagnie du 124°, que celui-ci commandait. Il y avait repris ses galons de caporal, il venait, ce soir-là, de quitter justement 4 la caserne du

25

Prince-Eugène le dernier, avec son escouade, pour gagner la rive gauche, où toute l'armée avait reçu l'ordre de se concentrer, lorsque, sur le boulevard Saint-Martin, un flot de foule arrêta ses hommes. On criait, on parlait de les désarmer. Très calme, il répondait qu'on lui fichât 5 la paix, que tout ça ne le regardait pas, qu'il voulait simplement obéir à sa consigne, sans faire de mal à personne. Mais il y eut un cri de surprise, Maurice qui s'était approché, se jetait à son cou, l'embrassait fraternellement.

— Comment, c'est toi!... Ma sœur m'a écrit. Moi qui voulais, ce matin, aller te demander aux bureaux de la guerre!

De grosses larmes de joie avaient troublé les yeux de Jean.

— Ah! mon pauvre petit, que je suis content de te revoir!... Moi aussi, je t'ai cherché; mais où aller te prendre, dans cette grande gueuse 2 de ville?

La foule grondait toujours, et Maurice se retourna.

—Citoyens, laissez-moi donc leur parler! Ce sont de 20 braves gens, je réponds d'eux.

Il prit les deux mains de son ami, et à voix plus basse:

- N'est-ce pas, tu restes avec nous?

Le visage de Jean exprima une surprise profonde.

- Avec vous, comment ça?

Puis, un instant, il l'écouta s'irriter contre le gouvernement, contre l'armée, rappeler tout ce qu'on avait souffert, expliquer qu'on allait enfin être les maîtres, punir les incapables et les lâches, sauver la République. Et, à mesure qu'il s'efforçait de le comprendre, sa calme 30 figure de paysan illettré s'assombrissait d'un chagrin croissant. — Ah! non, non! mon petit, je ne reste pas, si c'est pour cette belle besogne r... Mon capitaine m'a dit d'aller à Vaugirard, avec mes hommes, et j'y vais. Quand le tonnerre de Dieu y serait, j'irais tout de même. C'est naturel, tu dois sentir ça.

Il s'était mis à rire, plein de simplicité. Il ajouta :

- C'est toi qui vas venir avec nous.

Mais, d'un geste de furieuse révolte, Maurice lui avait lâché les mains. Et tous deux restèrent quelques secondes 10 face à face, l'un dans l'exaspération du coup de démence qui emportait Paris entier, ce mal venu de loin, des ferments mauvais du dernier règne, l'autre fort de son bon sens et de son ignorance, sain encore d'avoir poussé <sup>2</sup> à part, dans la terre du travail et de l'épargne. Tous les 15 deux étaient frères pourtant, un lien solide les attachait, et ce fut un arrachement, lorsque, soudain, une bousculade qui se produisit, les sépara.

- Au revoir, Maurice!
- Au revoir, Jean!

C'était un régiment, le 79°, dont la masse compacte, débouchant d'une rue voisine, venait de rejeter la foule sur les trottoirs. Il y eut de nouveaux cris, mais on n'osa barrer la chaussée aux soldats, que les officiers entraînaient. Et la petite escouade du 124°, ainsi dégagée, put suivre, 25 sans être retenue davantage.

- Au revoir, Jean!
- Au revoir, Maurice!

De la main, ils se saluaient encore, cédant à la fatalité violente de cette séparation, restant quand même le cœur 30 plein l'un de l'autre.

Les jours suivants, Maurice s'oublia d'abord, au milieu des événements extraordinaires qui se précipitaient. Le 19,

Paris s'était réveillé sans gouvernement, plus surpris qu'effrayé d'apprendre le coup de panique qui venait d'emporter à Versailles, l'armée, les services publics, les ministres. Mais, pendant que l'insurrection triomphante s'emparait définitivement de tous les ministères et de toutes les 5 administrations publiques, la colère et la peur étaient grandes à Versailles, le gouvernement se pressait de réunir des forces militaires suffisantes, pour repousser une attaque qu'il sentait prochaine. Les meilleures troupes des armées du Nord et de la Loire étaient appelées en hâte, une ro dizaine de jours avaient suffi pour réunir près de quatrevingt mille hommes, et la confiance revenait si rapide, que, dès le 2 avril, deux divisions, ouvrant les hostilités, enlevèrent aux fédérés Puteaux et Courbevoie.

Maintenant, les troupes réunies à Versailles étaient si 15 nombreuses, qu'on avait pu en former deux armées, l'une de première ligne, sous les ordres du maréchal de Mac-Mahon, l'autre de réserve, commandée par le général Vinoy. Ouant à la Commune, elle avait pour elle près de cent mille gardes nationaux mobilisés et presque autant de sé- 20 dentaires; 1 mais cinquante mille au plus se battaient réellement. Et, comme chaque jour le plan d'attaque des Versaillais s'indiquait davantage, dans Paris, la terreur montait. Paris, irrité d'abord contre Versailles, frissonnant des souffrances du siège, se détachait maintenant de la Commune. 25 L'enrôlement forcé, le décret qui incorporait tous les hommes au-dessous de quarante ans, avait irrité les gens calmes et déterminé une fuite en masse: on s'en allait, par Saint-Denis, sous des déguisements, avec de faux papiers alsaciens, on descendait dans le fossé des fortifications, à l'aide 30 de cordes et d'échelles, pendant les nuits noires. Depuis longtemps, les bourgeois riches étaient partis. Sous le

grand soleil de l'admirable mois de mai, dans les rues désertes, on ne rencontrait plus que la pompe farouche des enterrements de fédérés, tués à l'ennemi, des convois sans prêtres, des corbillards couverts de drapeaux rouges, suivis de foules portant des bouquets d'immortelles.

Maurice, alors, qui n'avait jamais bu, se trouva pris et comme noyé, dans le coup d'ivresse générale. C'était l'épidémie envahissante, la soûlerie 2 chronique, léguée par le premier siège, aggravée par le second, cette population sans pain, ayant de l'eau-de-vie et du vin à pleins tonneaux,3 et qui s'était saturée, délirante désormais à la moindre goutte. Pour la première fois de sa vie, le 21 mai, un dimanche, Maurice rentra ivre. Il était venu se jeter sur le lit de sa petite chambre, ramené par l'instinct, car jamais il 15 ne se rappela comment il était rentré. Et, le lendemain seulement, le soleil était déjà haut, lorsque des bruits de tocsins, de tambours et de clairons le réveillèrent. La veille, au Point-du-Jour, les Versaillais, trouvant une porte abandonnée, étaient entrés librement dans Paris.

Dès qu'il fut descendu, habillé à la hâte, le fusil en bandoulière, un groupe effaré de camarades, rencontré à la mairie de l'arrondissement, lui conta les faits de la soirée et de la nuit, au milieu d'une confusion telle, qu'il lui fut d'abord difficile de comprendre. C'était que, le 22 au matin, l'armée de Versailles était maîtresse du Trocadéro et de la Muette, sur la rive droite, de Grenelle sur la rive gauche; et cela, au milieu de la stupeur, de colère et du désarroi de la Commune, criant déjà à la trahison, éperdue à l'idée de l'écrasement inévitable.

30 Le lendemain, le 23, un mardi printanier de clair et chaud soleil, fut pour Maurice le jour terrible. Les quelques centaines de fédérés, dont il faisait partie et où il y

avait des hommes de plusieurs bataillons, tenaient encore tout le quartier, du quai à la rue Saint-Dominique. Mais la plupart avaient bivouaqué rue de Lille, dans les jardins des grands hôtels qui se trouvaient là. Lui-même s'était endormi profondément, sur une pelouse, à côté du palais de 5 la Légion d'honneur. Dès le matin, il croyait que les troupes débusqueraient du Corps législatif, pour les refouler derrière les fortes barricades de la rue du Bac. Les heures pourtant se passèrent, sans que l'attaque se produisit. Maurice entendit raconter que le drapeau tricolore i flottait sur 10 Montmartre: attaquée par trois corps d'armée à la fois, qui avaient lancé leurs bataillons sur la butte, au nord et à l'ouest, par les rues Lepic, des Saules et du Mont-Cenis, la grande batterie du Moulin de la Galette venait d'être prise. Une stupeur, de la rage et de l'effroi accueillaient ces nou- 15 velles, ces progrès si rapides de l'armée. Eh quoi! Montmartre enlevé en deux heures, Montmartre, la citadelle glorieuse et imprenable de l'insurrection! Maurice s'apercut bien que les rangs s'éclaircissaient, des camarades tremblants filaient sans bruit, allaient se laver les mains, 20 mettre une blouse,<sup>2</sup> dans la terreur des représailles. ne resta bientôt que les convaincus, les acharnés, Maurice et une cinquantaine d'autres, décidés à mourir, après en avoir tué le plus possible de ces Versaillais qui traitaient les fedérés en bandits, qui fusillaient les prisonniers en arrière 25 de la ligne de bataille. Depuis la veille, l'exécrable haine avait grandi, c'était l'extermination entre ces révoltés mourant pour leur rêve et cette armée toute fumante de passions réactionnaires, exaspérée d'avoir à se battre encore.

Vers cinq heures, comme Maurice et les camarades se 30 repliaient décidément <sup>3</sup> derrière les barricades de la rue du Bac, descendant de porte en porte la rue de Lille, en tirant

toujours, il vit tout d'un coup une grosse fumée noire sortir par une fenêtre ouverte du palais de la Légion d'honneur. C'était le premier incendie allumé dans Paris; et, sous le coup de furieuse démence qui l'emportait, il en eut une 5 joie farouche. L'heure avait sonné, que la ville entière flambât donc comme un bûcher immense, que le feu purifiât le monde!

Des heures encore s'écoulèrent, il ne se battait plus que dans la détresse, ne retrouvant en lui, debout, que 10 la sombre volonté de mourir. S'il s'était trompé, qu'il payât au moins l'erreur de son sang! La barricade qui fermait la rue de Lille, à la hauteur de la rue du Bac, était très forte, faite de sacs et de tonneaux de terre précédée d'un fossé profond. Il la défendait avec une dou-15 zaine à peine 2 d'autres fédérés, tous à demi couchés, tuant à coup sûr chaque soldat qui se montrait. Lui, jusqu'à la nuit tombante, ne bougea pas, épuisa ses cartouches, silencieux, dans l'entêtement de son désespoir. Il regardait grossir les grandes fumées du palais de la Légion d'hon-20 neur, que le vent rabattait au milieu de la rue, sans qu'on pût encore voir les flammes, sous le jour finissant. autre incendie avait éclaté dans un hôtel voisin. Et, brusquement, un camarade vint l'avertir que les soldats, n'osant prendre la barricade de front, étaient en train de 25 cheminer à travers les jardins et les maisons, trouant les murs à coups de pioche. C'était la fin, ils pouvaient déboucher là, d'un instant à l'autre. Les plus acharnés de ses camarades filaient eux-mêmes un à un, épouvantés par l'idée d'être tournés.3 Enfin, il restait seul, allongé entre deux 30 sacs de terre, ne pensant qu'à tirer toujours, lorsque les soldats, qui avaient cheminé à travers les cours et les jardins, débouchèrent par une maison de la rue du Bac, et se rabattirent.

Dans l'exaltation de cette lutte suprême, il y avait deux grands jours que Maurice n'avait pas songé à Jean. Et Jean non plus ne s'était pas, une seule minute, souvenu de Maurice. La veille, il avait fait le coup de feu 1 au Champ de Mars et sur l'esplanade 2 des Invalides. Puis, ce jour- 5 là, il n'avait quitté la place du Palais-Bourbon que vers midi, pour enlever 3 les barricades du quartier, jusqu'à la rue des Saints-Pères. Lui, si calme, s'était peu à peu exaspéré, dans cette guerre fratricide, au milieu de camarades dont l'ardent désir était de se reposer enfin, après tant de re mois de fatigue; et il y avait encore les récits des abominations de la Commune, qui le jetaient hors de lui, en blessant son respect de la propriété 4 et son besoin d'ordre. Brûler les maisons, brûler les palais, parce qu'on n'était pas les plus forts, ah ça, non, par exemple! 5 Il n'y avait que 15 des bandits capables d'un coup pareil.

Violemment, Jean déboucha dans la rue du Bac, avec les quelques hommes de son escouade. D'abord, il ne vit personne, il crut que la barricade venait d'être évacuée. Puis, là-bas, entre deux sacs de terre, il aperçut un com- 20 munard qui remuait, qui épaulait, tirant encore dans la rue de Lille. Et ce fut sous la poussée furieuse du destin, il courut, il cloua l'homme sur la barricade, d'un coup de baïonnette.

Maurice n'avait pas eu le temps de se retourner. Il jeta 25 un cri, il releva la tête. Les incendies les éclairaient d'une aveuglante clarté.

- Oh! Jean, mon vieux Jean, est-ce toi?

Mourir, il le voulait, il en avait l'enragée impatience. Mais mourir de la main de son frère, c'était trop, cela 30 lui gâtait la mort, en l'empoisonnant d'une abominable amertume. - Est-ce donc toi, Jean, mon vieux Jean?

Foudroyé, dégrisé, I Jean le regardait. Ils étaient seuls, les autres soldats s'étaient déjà mis à la poursuite des fuyards. Autour d'eux, les incendies flambaient plus haut, les fenêtres vomissaient de grandes flammes rouges, tandis qu'on entendait, à l'intérieur, l'écroulement embrasé des plafonds. Et Jean s'abattit près de Maurice, sanglotant, le tâtant, tâchant de le soulever, pour voir s'il ne pourrait pas le sauver encore.

- Oh! mon petit, mon pauvre petit!

## XIV

Lorsque le train, qui arrivait de Sedan, après des retards sans nombre, finit par entrer dans la gare de Saint-Denis, vers neuf heures, une grande clarté rouge éclairait déjà le ciel, au sud, comme si tout Paris se fût embrasé. A 15 mesure que la nuit s'était faite, cette lueur avait grandi; et, peu à peu, elle gagnait l'horizon entier, ensanglantant un vol de petits nuages qui se noyaient, vers l'est, au fond des ténèbres accrues.

Henriette, la première, sauta du wagon, inquiète de ces 20 reflets d'incendie, que les voyageurs avaient aperçus, au travers des champs noirs, par les portières du train en marche. D'ailleurs, des soldats prussiens, qui venaient d'occuper militairement la gare, forçaient tout le monde à descendre, tandis que deux d'entre eux, sur le quai d'ar-25 rivée, criaient en un rauque français:

— Paris brûle . . . On ne va pas plus loin, tout le monde descend . . . Paris brûle, Paris brûle . . .

Ce fut, pour Henriette, une angoisse terrible. Mon Dieu! arrivait-elle donc trop tard? Maurice n'ayant pas

répondu à ses deux dernières lettres, elle avait éprouvé de si mortelles inquiétudes, aux nouvelles de Paris, de plus en plus alarmantes, qu'elle s'était décidée brusquement à quitter Remilly.

Le matin, comme elle se levait au petit jour, pour aller 5 prendre le chemin de fer à Sedan, elle avait vu la cour de la ferme pleine d'un flot de cavaliers, et elle retrouvait encore des Prussiens à Saint-Denis. C'étaient eux qui jetaient ce cri, qui la bouleversait.

Éperdue, Henriette se précipita, avec sa petite valise, 10 demanda des renseignements. On se battait depuis deux jours dans Paris, la ligne ferrée <sup>1</sup> était coupée, les Prussiens restaient en observation. Mais elle voulait passer quand même, elle avisa sur le quai le capitaine qui commandait la compagnie occupant la gare, elle courut à lui.

— Monsieur, je vais rejoindre mon frère dont je suis affreusement inquiète. Je vous en supplie, donnez-moi le moyen de continuer ma route.

Elle s'arrêta, surprise, en reconnaissant le capitaine, dont un bec de gaz venait d'éclairer le visage.

— C'est vous, Otto . . . Oh! soyez bon, puisque le hasard nous remet une fois encore face à face.

Otto Gunther, le cousin, était toujours serré 2 correctement dans son uniforme de capitaine de la garde. Il avait son air sec 3 de bel officier bien tenu. Et lui ne reconnais- 25 sait pas cette femme mince, l'air chétif, avec ses pâles cheveux blonds, son joli visage doux, cachés sous le crêpe de son chapeau. Ce fut seulement à la clarté brave et droite 4 de ses yeux, qu'il finit par se souvenir. Il eut simplement un petit geste.

— Vous savez que j'ai un frère soldat, continuait ardemment Henriette. Il est resté dans Paris, j'ai peur qu'il ne

se soit mêlé à toute cette horrible lutte . . . Je vous en supplie, Otto, donnez-moi le moyen de continuer ma route.

Alors, il se décida à parler.

- Mais je vous assure que je ne puis rien... Depuis hier, les trains ne circulent plus, je crois qu'on a enlevé des rails, du côté des remparts. Et je n'ai à ma disposition ni voiture, ni cheval, ni homme pour vous conduire.
- Enfin, reprit Henriette, en tâchant de se calmer, vous savez au moins ce qui se passe, vous pouvez bien me ro le dire.

Il eut un sourire mince, à peine sensible.

— Paris brûle . . . Tenez! venez par ici, on voit parfaitement.

Et il marcha devant elle, il sortit de la station, alla le 15 long des rails pendant une centaine de pas, pour atteindre une passerelle de fer, construite en travers de la voie. Quand ils eurent gravi l'étroit escalier et qu'ils se trouvèrent en haut, appuyés à la rampe, l'immense plaine rase se déroula, par-dessus un talus.<sup>2</sup>

20 — Vous voyez, Paris brûle . . .

Il pouvait être neuf heures et demie. La lueur rouge, qui incendiait le ciel, grandissait toujours. A l'est, le vol de petits nuages ensanglantés s'était perdu, il ne restait au zénith qu'un tas d'encre, où se réflétaient les flammes 25 lointaines. Maintenant, toute la ligne de l'horizon était en feu; mais, par endroits, on distinguait des foyers plus intenses, des gerbes d'un pourpre vif, dont le jaillissement continu rayait les ténèbres, au milieu de grandes fumées volantes. Et l'on aurait dit que les incendies marchaient, 30 que quelque forêt géante s'allumait là-bas, d'arbre en arbre, que la terre elle-même allait flamber, embrasée par ce colossal bûcher de Paris.

Une douleur croissante serrait le cœur d'Henriette, à l'étouffer, devant l'immensité de la catastrophe. Pendant quelques minutes, son malheur personnel disparut, emporté dans cette expiation de tout un peuple. La pensée du feu dévorant des vies humaines, la vue de la ville embrasée à l'horizon, jetant la lueur d'enfer des capitales maudites et foudroyées, lui arrachaient des cris involontaires. Elle joignit les mains, elle demanda:

— Qu'avons-nous donc fait, mon Dieu! pour être punis de la sorte?

Déjà, Otto levait le bras, dans un geste d'apostrophe. Il allait parler, avec la véhémence de ce froid et dur protestantisme militaire qui citait des versets de la Bible. Mais un regard sur la jeune femme, dont il venait de rencontrer les beaux yeux de clarté et de raison, l'arrêta. Et, 15 d'ailleurs, son geste avait suffi, il avait dit sa haine de race, sa conviction d'être en France le justicier, envoyé par le Dieu des armées pour châtier un peuple pervers. Paris brûlait en punition de ses siècles de vie mauvaise, du long amas de ses crimes et de ses débauches. De nouveau, les 20 Germains sauveraient le monde, balayeraient les dernières poussières de la corruption latine.

Il laissa retomber son bras, il dit simplement:

— C'est la fin de tout... Un autre quartier s'allume, cet autre foyer, là-bas, plus à gauche... Vous voyez bien 25 cette grande raie 3 qui s'étale, ainsi qu'un fleuve de braise.

Tous deux se turent, un silence épouvanté régna. En effet, des crues 4 subites de flammes montaient sans cesse, débordaient dans le ciel, en ruissellements de fournaise. A chaque minute, la mer de feu élargissait sa ligne d'in-30 fini, une houle 5 incandescente d'où s'exhalaient maintenant des fumées qui amassaient, au-dessus de la ville,

une immense nuée de cuivre sombre; et un léger vent devait la pousser, elle s'en allait lentement à travers la nuit noire, barrant la voûte de son averse scélérate de cendre et de suie.

- Henriette eut un tressaillement, sembla sortir d'un cauchemar; et, reprise par l'angoisse où la jetait la pensée de son frère, elle se fit une dernière fois suppliante.
- Alors, vous ne pouvez rien pour moi, vous refusez de no m'aider à entrer dans Paris?

D'un nouveau geste, Otto parut vouloir balayer l'horizon.

- A quoi bon? puisque, demain, il n'y aura plus là-bas que des décombres!
- 15 Et ce fut tout, elle descendit de la passerelle, sans dire même un adieu, fuyant avec sa petite valise; tandis que lui resta longtemps encore là-haut, immobile et mince, sanglé dans son uniforme, noyé de nuit, s'emplissant les yeux de la monstrueuse fête que lui donnait le spectacle de la Baby20 lone en flammes.

Comme Henriette sortait de la gare, elle eut la chance de tomber sur une grosse dame qui faisait marché 2 avec un voiturier, pour qu'il la conduisît immédiatement à Paris, rue Richelieu; et elle la pria tant, avec des 25 larmes si touchantes, que celle-ci finit par consentir à l'emmener. Le voiturier, un petit homme noir, fouetta son cheval, n'ouvrit pas la bouche de tout le trajet. Mais la grosse dame ne tarissait 3 pas, racontait comment, ayant quitté sa boutique l'avant-veille, après l'avoir fermée, elle 30 avait eu le tort d'y laisser des valeurs, cachées dans un mur. Aussi, depuis deux heures que la ville flambait, n'était-elle plus obsédée que d'une idée unique, celle de

3C

retourner là-bas, de reprendre son bien, même au travers du feu. A la barrière, il n'y avait qu'un poste i somnolent. la voiture passa sans trop de difficulté, d'autant plus que la dame mentait, racontait qu'elle était allée chercher sa nièce pour soigner, à elles deux, son mari blessé par les Versail- 5 lais. Les grands obstacles commencèrent dans les rues, des barricades barraient la chaussée à chaque instant, il fallait faire de continuels détours. Enfin, au boulevard Poissonnière, le voiturier déclara qu'il n'irait pas plus loin. Et les deux femmes durent continuer à pied, par la rue du Sentier, 10 la rue des Jeûneurs et tout le quartier de la Bourse. A mesure qu'elles s'étaient approchées des fortifications, le ciel incendié les avait éclairées d'une clarté de plein jour. Maintenant, elles étaient surprises du calme désert de cette partie de la ville, où ne parvenait que la palpitation d'un 15 grondement lointain. Dès la Bourse pourtant, des coups de feu leur arrivèrent, il leur fallut se glisser le long des maisons. Rue de Richelieu, quand elle eut retrouvé sa boutique intacte, ce fut la grosse dame, ravie, qui tint absolument à mettre sa compagne dans son chemin: rue du Hasard, 20 rue Sainte-Anne, enfin rue des Orties. Des fédérés, dont le bataillon occupait encore la rue Sainte-Anne, voulurent un moment les empêcher de passer. Enfin, il était quatre heures, il faisait jour, lorsque Henriette, épuisée d'émotions et de fatigue, trouva grande ouverte la vieille maison de la 25 rue des Orties, et monta l'étroit escalier sombre.

Maurice, à la barricade de la rue du Bac, entre les deux sacs de terre, avait pu se relever sur les genoux, et une espérance s'était emparée de Jean, qui croyait l'avoir cloué au sol.

— Oh! mon petit, est-ce que tu vis encore? est-ce que j'aurai cette chance, sale brute que je suis?... Attends, mon petit, il faut que je te sauve.

D'abord, il devait l'emmener de là, car la troupe 5 achevait les blessés. La chance voulait qu'ils fussent seuls, il s'agissait de ne pas perdre une minute. Vivement, à l'aide de son couteau, il fendit la manche, enleva ensuite l'uniforme entier. Du sang coulait, il se hâta de bander le bras solidement, avec des lambeaux arrachés de la doublure. Ensuite, il tamponna la plaie du torse, attacha 2 le bras par dessus. Il avait heureusement un bout de corde, il serra avec force ce pansement barbare, qui offrait l'avantage d'immobiliser tout le côté atteint et d'empêcher l'hémorragie.

- -Peux-tu marcher?
  - —Oui, je crois.

Mais il n'osait l'emmener ainsi, en manches de chemise. Une brusque inspiration le fit courir dans une rue voisine, où il avait vu un soldat mort, et il revint avec une capote et 20 un képi. Il lui jeta la capote sur les épaules, l'aida à passer son bras valide, dans la manche gauche. Puis, quand il l'eut coiffé du képi:

- Là, tu es des nôtres . . . Où allons-nous?
- Le mieux encore, ce serait chez moi, dit Maurice. La 25 maison est à l'écart,<sup>3</sup> personne au monde n'y viendra.. Mais c'est de l'autre côté de l'eau, rue des Orties.

Jean, désespéré, irrésolu, mâchait 4 de sourds jurons. Il ne fallait pas songer à filer par le pont Royal, que les incendies éclairaient d'une éclatante lumière de plein soleil, mais, 30 brusquement, une idée lui vint. S'il y avait des barques, au bas du pont Royal, comme autrefois, on allait pouvoir tenter le coup. Ce serait très long, dangereux, pas com-

mode; mais on n'avait pas le choix, et il fallait se décider vite.

Il l'avait saisi par son bras valide, il le soutint, l'aida à franchir le bout de la rue du Bac, au milieu des maisons qui flambaient maintenant de haut en bas, comme des torches 5 démesurées. Une pluie de tisons ardents tombait sur eux, la chaleur était si intense, que tout le poil de leur face grillait. Puis, quand ils débouchèrent sur le quai, ils restèrent comme aveuglés un instant, sous l'effrayante clarté des incendies, brûlant en gerbes immenses, aux deux bords de 10 la Seine.

Jean avait toujours son idée. Il venait bien de trouver là toute une flottille de petites barques. Mais elles étaient enchaînées, comment en détacher une, dégager les rames? Enfin, il découvrit une vieille paire de rames, il put 15 forcer un cadenas, mal fermé sans doute; et, tout de suite, lorsqu'il eut couché Maurice à l'avant du canot, il s'abandonna avec prudence au fil du courant, longeant le bord, dans l'ombre des bains froids et des péniches. Ni l'un ni l'autre ne parlaient plus, épouvantés de l'exécrable 20 spectacle qui se déroulait. A mesure qu'ils descendaient la rivière, l'horreur semblait grandir, dans le recul de l'horizon. Quand ils furent au pont de Solférino, ils virent d'un regard les deux quais en flammes.

A gauche, c'étaient les Tuileries qui brûlaient. Dès la 25 tombée de la nuit, les communards avaient mis le feu aux deux bouts du palais, au pavillon de Flore et au pavillon de Marsan; et, rapidement, le feu gagnait le pavillon de l'Horloge, au centre, où était préparée toute une mine, des tonneaux de poudre entassés dans la salle des 30 Maréchaux. En ce moment, les bâtiments intermédiaires jetaient, par leurs fenêtres crevées, des tourbillons de

fumée rousse que traversaient de longues flammèches bleues. Les toits s'embrasaient, gercés de lézardes ardentes, s'entr'ouvrant, comme une terre volcanique, sous la poussée du brasier intérieur. Mais, surtout, le pavillon de Flore, allumé le premier, flambait, du rez-de-chaussée aux vastes combles, dans un ronflement formidable. Le pétrole, dont on avait enduit le parquet et les tentures, donnait aux flammes une intensité telle, qu'on voyait les fers des balcons se tordre et que les hautes cheminées monuro mentales éclataient, avec leurs grands soleils sculptés, d'un rouge de braise.

Puis, à droite, c'était d'abord le palais de la Légion d'honneur, incendié à cinq heures du soir, qui brûlait depuis près de sept heures, et qui se consumait en une large 15 flambée de bûcher dont tout le bois s'achèverait 2 d'un coup.

Ensuite, c'était le palais du Conseil d'État, l'incendie immense, le plus énorme, le plus effroyable, le cube de pierre géant aux deux étages de portiques, vomissant des flammes. Les quatre bâtiments, qui entouraient la grande 20 cour intérieure, avaient pris feu à la fois; et, là, le pétrole, versé à pleines tonnes dans les quatre escaliers, aux quatre angles, avait ruisselé, roulant le long des marches des torrents de l'enfer. Sur la façade du bord de l'eau, la ligne nette de l'attique se détachait en une rampe noir-25 cie, au milieu des langues rouges qui en léchaient les bords; tandis que les colonnades, les entablements, les frises, les sculptures apparaissaient avec une puissance de relief extraordinaire, dans un aveuglant reflet de fournaise. Il y avait surtout là un branle,3 une force du feu 30 si terrible, que le colossal monument en était comme soulevé, tremblant et grondant sur ses fondations, ne gardant que la carcasse de ses murs épais, sous cette violence d'éruption qui projetait au ciel le zinc de ses toitures. Ensuite, c'était, à côté, la caserne d'Orsay dont tout un pan brûlait, en une colonne haute et blanche, pareille à une tour de lumière. Et c'était enfin, derrière, d'autres incendies encore, les sept maisons de la rue du Bac, les vingtdeux maisons de la rue de Lille, embrasant l'horizon, détachant les flammes sur d'autres flammes, en une mer sanglante et sans fin.

Jean, étranglé, murmura:

— Ce n'est pas Dieu possible! la rivière va prendre ro feu.

La barque, en effet, semblait portée par un fleuve de braise. Sous les reflets dansants de ces foyers immenses, on aurait cru que la Seine roulait des charbons ardents. De brusques éclairs rouges y couraient, dans un grand 15 froissement de tisons jaunes. Et ils descendaient toujours lentement, au fil de cette eau incendiée, entre les palais en flammes, ainsi que dans une rue démesurée de ville maudite, brûlant aux deux bords d'une chaussée de lave en fusion. Soudain, il y eut un fracas épouvantable. C'était, 20 aux Tuileries, le feu, venu des deux bouts, qui atteignait la salle des Maréchaux. Les tonneaux de poudre s'enflammaient, le pavillon de l'Horloge sautait, avec une violence de poudriere. Une gerbe immense monta, un panache qui emplit le ciel noir, le bouquet flamboyant 2 de l'effroyable 25 fête.

Jean n'avait plus qu'une hâte, aborder, échapper au terrible spectacle. Pourtant, il eut la prudence de dépasser encore le pont de la Concorde, de façon à ne débarquer que sur la berge 3 du quai de la Conférence, après le coude 30 de la Seine. Et, à ce moment critique, au lieu de laisser aller le canot, il perdit quelques minutes à l'amarrer solide-

ment, dans son respect instinctif du bien des autres. Son plan était de gagner la rue des Orties, par la place de la Concorde et la rue Saint-Honoré.

Maurice eut surtout de la peine à monter l'escalier de 5 pierre. Puis, en haut, sur le quai, il marcha lentement, au bras de son compagnon, d'un pas de somnambule. Bien que le jour ne se levât pas encore, le reflet des incendies voisins éclairait la vaste place d'une aube livide. traversèrent la solitude, le cœur serré de cette morne 10 dévastation. Aux deux bouts, de l'autre côté du pont et à l'extrémité de la rue Royale, on distinguait confusément les fantômes du Palais-Bourbon et de la Madeleine, labourés par la canonnade. La terrasse des Tuileries, battue en brèche, s'était en partie écroulée. Sur la place 15 même, des balles avaient troué le bronze des fontaines, le tronc géant de la statue de Lille gisait par terre, coupé en deux par un obus, tandis que la statue de Strasbourg, à côté, voilée de crêpe, semblait porter le deuil de tant de ruines.

Jean évita la barricade qui fermait la rue Royale, entre le ministère de la Marine et le Garde-Meuble, sauvés du feu. Il entendait, derrière les sacs et les tonneaux de terre dont elle était faite, de grosses voix de soldats. Bien que la barricade, barrant la rue Saint-Florentin et la rue de Rivoli, parût plus formidable encore, avec ses hautes constructions savantes, Jean avait eu l'instinct d'y sentir le passage moins dangereux. Elle était en effet complètement évacuée, sans que la troupe eût encore osé l'occuper. Des canons y dormaient, dans un lourd abandon. Pas une âme derrière cet invincible rempart, rien qu'un chien errant qui se sauva. Mais, comme Jean se hâtait, dans la rue Saint-Florentin, soutenant Mau-

rice affaibli, ce qu'il craignait arriva, ils se heurtèrent contre toute une compagnie du 88° de ligne, qui avait tourné la barricade.

— Mon capitaine, expliqua-t-il, c'est un camarade que ces brigands viennent de blesser, et que je conduis à l'am- 5 bulance.

La capote, jetée sur les épaules de Maurice, le sauva, et le cœur de Jean sautait à se rompre, pendant qu'ils descendaient enfin ensemble la rue Saint-Honoré. Puis, rue des Frondeurs, ils tombèrent dans un poste de commu-10 nards; mais ceux-ci, effrayés, croyant à l'arrivée de tout un régiment, prirent la fuite. Et il ne restait qu'un bout de la rue d'Argenteuil à suivre, pour être rue des Orties.

Ah! cette rue des Orties, avec quelle fièvre d'impatience Jean la souhaitait, depuis quatre grandes heures! Lorsqu'ils 15 y entrèrent, ce fut une délivrance. Elle était noire, déserte, silencieuse, comme à cent lieues de la bataille. La maison, une vieille et étroite maison sans concierge, dormait d'un sommeil de mort.

— J'ai les clefs dans ma poche, bégaya Maurice. La 20 grande est celle de la rue, la petite, celle de ma chambre, tout en haut.

Et il succomba, il s'évanouit, entre les bras de Jean, dont l'inquiétude et l'embarras furent extrêmes. Il en oublia de refermer la porte de la rue, et dut le monter à 25 tâtons, dans cet escalier inconnu, en évitant les chocs, de peur d'amener du monde. Puis, en haut, il se perdit, il lui fallut poser le blessé sur une marche, chercher la porte, à l'aide d'allumettes qu'il avait heureusement; et ce fut seulement lorsqu'il l'eut trouvée, qu'il redescendit le 30 prendre. Enfin, il le coucha sur le petit lit de fer, en face de la fenêtre, dominant Paris, qu'il ouvrit toute large, dans

un besoin de grand air et de lumière. Le jour naissait, il tomba devant le lit, sanglotant, assommé et sans force, sous le réveil de cette affreuse pensée qu'il avait tué son ami.

- Des minutes durent s'écouler, il fut à peine surpris, en apercevant soudain Henriette. Rien n'était plus naturel, son frère était mourant, elle arrivait. Il ne l'avait pas même vue entrer, peut-être se trouvait-elle là depuis des heures. Maintenant, affaissé sur une chaise, il la regarto dait stupidement s'agiter, sous le coup de mortelle douleur qui l'avait frappée, à la vue de son frère sans connaissance, couvert de sang. Il finit par avoir un souvenir, il demanda:
  - Dites donc, vous avez refermé la porte de la rue?
- Bouleversée, elle répondit affirmativement, d'un signe de tête; et, comme elle venait enfin lui donner ses deux mains, dans un besoin d'affection et de secours, il reprit:
  - Vous savez, c'est moi qui l'ai tué . . .

Elle ne comprenait pas, elle ne le croyait pas. Il sentait 20 les deux petites mains rester calmes dans les siennes.

— C'est moi qui l'ai tué . . . Oui, là-bas, sur une barricade . . . Il se battait d'un côté, moi de l'autre . . .

Les petites mains se mirent à trembler.

— On était comme des hommes soûls, on ne savait plus 25 ce qu'on faisait . . . C'est moi qui l'ai tué . . .

Alors, Henriette retira ses mains, frissonnante, toute blanche, avec des yeux de terreur qui le regardaient fixement. C'était donc la fin de tout, et rien n'allait donc survivre, dans son cœur broyé<sup>2</sup>? Ah! ce Jean, à qui elle penson sait le soir même, heureuse du vague espoir de le revoir peut-être! Et il avait fait cette chose abominable, et il venait pourtant de sauver encore Maurice, puisque c'était

lui qui l'avait rapporté là, au travers de tant de dangers! Elle ne pouvait plus lui abandonner ses mains, sans un recul de tout son être. Mais elle eut un cri, où elle mit la dernière espérance de son cœur combattu.

—Oh! je le guérirai, il faut que je le guérisse mainte- 5 nant!

Pendant ses longues veillées à l'ambulance de Remilly, elle était devenue très experte à soigner, à panser les blessures. Et elle voulut tout de suite examiner celles de son frère, qu'elle déshabilla, sans le tirer de son évanouisse- 10 ment. Mais, quand elle défit le pansement sommaire imaginé par Jean, il s'agita, il eut un faible cri, en ouvrant de grands yeux de fièvre. Tout de suite, d'ailleurs, il la reconnut, il sourit.

— Tu es donc là? Ah! que je suis content de te voir 15 avant de mourir.

Elle le fit taire, d'un beau geste de confiance.

— Mourir, mais je ne veux pas? je veux que tu vives!... Ne parle plus, laisse-moi faire!

Cependant, lorsque Henriette eut examiné le bras tra-20 versé, les côtes atteintes, elle s'assombrit, ses yeux se troublèrent. Vivement, elle prenait possession de la chambre, parvenait à trouver un peu d'huile, déchirait de vieilles chemises pour en faire des bandes, tandis que Jean descendait chercher une cruche d'eau. Il n'ouvrait plus la bouche, 25 il la regarda laver les blessures, les panser adroitement, incapable de l'aider, anéanti, depuis qu'elle était là. Enfin, comme il parlait de s'en aller, pour rejoindre son régiment, il fut entendu que, dès qu'il lui serait possible de s'échapper, il reviendrait, en tâchant de ramener un chirurgien avec lui. 36

Il ne put revenir que le soir, vers huit heures, après la nuit tombée. Et il ne revenait pas seul, un hasard lui avait fait rencontrer l'ancien major du 106e, qu'il amenait dans un coup de désespoir, n'ayant pu trouver un autre médecin, en se disant que, tout de même, ce terrible homme, à tête de lion, était un brave homme.

Quand Bouroche, qui ne savait pour quel blessé ce soldat suppliant le dérangeait, et qui grognait d'être monté si haut, eut compris qu'il avait sous les yeux un communard, il entra d'abord dans une violente colère.

— Tonnerre de Dieu! est-ce que vous vous fichez de 10 moi<sup>1</sup>?... Des brigands qui sont las <sup>2</sup> de voler, d'assassiner et d'incendier!... Son affaire est claire, à votre bandit, et je me charge de le faire guérir, oui! avec trois balles dans la tête!

Mais la vue d'Henriette, si pâle dans sa robe noire, 15 avec ses beaux cheveux blonds dénoués, le calma brusquement.

— C'est mon frère, monsieur le major, et c'est un de vos soldats de Sedan.

Il ne répondit pas, débanda les plaies, les examina en 20 silence, tira des fioles de sa poche et refit un pansement, en montrant à la jeune femme comment on devait s'y prendre.<sup>3</sup> Puis, de sa voix rude, il demanda tout à coup au blessé:

— Pourquoi t'es-tu mis du côté des gredins,<sup>4</sup> pourquoi 25 as-tu fait une saleté <sup>5</sup> pareille?

Maurice, les yeux luisants, le regardait depuis qu'il était là, sans ouvrir la bouche. Il répondit ardemment, dans sa fièvre :

— Parce qu'il y a trop de souffrance, trop d'iniquité et 30 trop de honte!

Alors, Bouroche eut un grand geste, comme pour dire qu'on allait loin, quand on entrait dans ces idées-là. Il fut

sur le point de parler encore, finit par se taire. Et il partit, en ajoutant simplement:

# - Je reviendrai.

Deux jours se passèrent, le jeudi et le vendredi, au milieu des mêmes incendies et des mêmes massacres. Le 5 fracas du canon ne cessait pas; les batteries de Montmartre, dont l'armée de Versailles s'était emparée, canonnaient sans relâche celles que les fédérés avaient installées à Belleville et au Père-Lachaise; et ces dernières tiraient au hasard sur Paris: des obus étaient tombés rue Richelieu 10 et à la place Vendôme.

Le vendredi soir, comme Jean s'échappait de la place du Carrousel, pour retourner rue des Orties, il assista, au bas de la rue Richelieu, à une exécution sommaire, dont il resta bouleversé. Il venait de voir des habitants du quar- 15 tier amenant une femme et deux hommes au poste qui gardait le Théâtre-Français. Les bourgeois se montraient plus féroces que les soldats, les journaux qui avaient reparu poussaient à l'extermination. Toute une foule violente s'acharnait contre la femme surtout, une de ces pétroleuses 20 dont la peur hantait les imaginations hallucinées,2 qu'on accusait de rôder le soir, de se glisser le long des habitations riches, pour lancer des bidons de pétrole enflammé dans les caves. On venait, criait-on, de surprendre cellelà, accroupie devant un soupirail 3 de la rue Sainte-Anne, 25 Et, malgré ses protestations et ses sanglots, on la jeta, avec les deux hommes, au fond d'une tranchée de barricade qu'on n'avait pas comblée encore, on les fusilla dans ce trou de terre noire, comme des loups pris au piège. Des promeneurs regardaient, une dame s'était arrêtée avec son 30 mari, tandis qu'un mitron,4 qui portait une tourte dans le voisinage, sifflait un air de chasse.5

Jean se hâtait de gagner la rue des Orties, le cœur glacé. Henriette, au bruit des pas qui montaient, était sortie sur le palier.

— Soyez prudent, il est aujourd'hui dans un état de 5 surexcitation extraordinaire...Le major est revenu, il m'a désespérée.

En effet, Bouroche avait hoché la tête, en ne pouvant rien promettre encore. Peut-être, tout de même, la jeunesse du blessé triompherait-elle des accidents qu'il reto doutait.

— Ah! c'est toi, dit fiévreusement Maurice à Jean, dès qu'il l'aperçut. Je t'attendais, qu'est-ce qu'il se passe, où en est-on?

Et, le dos contre son oreiller, en face de la fenêtre qu'il 15 avait forcé sa sœur à ouvrir, montrant la ville redevenue noire, qu'un nouveau reflet de fournaise éclairait:

— Hein? ça recommence, Paris brûle, Paris brûle tout entier, cette fois!

Dès le coucher du soleil, l'incendie du Grenier d'Abon20 dance avait enflammé les quartiers lointains, en haut de la
coulée de la Seine. Aux Tuileries, au Conseil d'État, les
plafonds devaient crouler, activant le brasier des poutres
qui se consumaient, car des foyers partiels s'étaient rallumés, des flammêches et des étincelles montaient par
25 moments. Beaucoup des maisons qu'on croyait éteintes,
se remettaient ainsi à flamber. Depuis trois jours, l'ombre
ne pouvait se faire, sans que la ville parût reprendre feu;
comme si les ténèbres eussent soufflé sur les tisons rouges
encore, les ravivant, les semant aux quatre coins de l'ho30 rizon. Ah! cette ville d'enfer qui rougeoyait dès le crépuscule, allumée pour toute une semaine, éclairant de
ses torches monstrueuses les nuits de la semaine san-

glante! Et, cette nuit-là, quand les docks de la Villette brûlèrent, la clarté fut si vive sur la cité immense, qu'on put la croire réellement incendiée par tous les bouts, cette fois, envahie et noyée sous les flammes. Dans le ciel saignant, les quartiers rouges, à l'infini, roulaient le flot de 5 leurs toitures de braise.

- C'est la fin, répéta Maurice, Paris brûle!

Il s'excitait avec ces mots, redits à vingt reprises, dans un besoin fébrile de parler, après la lourde somnolence qui l'avait tenu presque muet, pendant trois jours. Mais ro un bruit de larmes étouffées lui fit tourner la tête.

— Comment, petite sœur, c'est toi, si brave!... Tu pleures parce que je vais mourir...

Elle l'interrompit, en se récriant.

- Mais tu ne mourras pas!

15

— Si, si, ça vaut mieux, il le faut!... Ah! va, ce n'est pas grand'chose de bon qui s'en ira r avec moi. Rappelletoi donc ce que tu m'as dit, le lendemain de Sedan, quand tu prétendais que ce n'était pas mauvais, parfois, de recevoir une bonne gifle 2... Et tu ajoutais que, lorsqu'on 20 avait de la pourriture quelque part, un membre gâté, ça valait mieux de le voir par terre, abattu d'un coup de hache, que d'en crever comme d'un choléra... J'ai songé souvent à cette parole, depuis que je me suis trouvé seul, enfermé dans ce Paris de démence 3 et de misère... Eh bien! 25 c'est moi qui suis le membre gâté que tu as abattu...

Son exaltation grandissait, il n'écoutait même plus les supplications d'Henriette et de Jean, terrifiés. Et il continuait, dans une fièvre chaude, abondante en symboles, en images éclatantes. C'était la partie saine de la France, 30 la raisonnable, la pondérée, la paysanne, celle qui était restée le plus près de la terre, qui supprimait la partie

folle, exaspérée, gâtée par l'Empire, détraquée de rêveries et de jouissances; et il lui avait ainsi fallu couper dans sa chair même, avec un arrachement de tout l'être, sans trop savoir ce qu'elle faisait. Mais le bain de sang était nécessaire, et de sang français, l'abominable holocauste, le sacrifice vivant, au milieu du feu purificateur.

Le dimanche <sup>1</sup> soir, au déclin du jour, lorsque Jean monta le sombre escalier de la maison, rue des Orties, un affreux pressentiment lui serrait le cœur. Il entra, et tout de suite 10 il vit l'inévitable fin, Maurice mort sur le petit lit, étouffé par l'hémorragie que Bouroche redoutait. L'adieu rouge du soleil glissait par la fenêtre ouverte, deux bougies brûlaient déjà sur la table, au chevet du lit. Et Henriette, à genoux dans ses vêtements de veuve qu'elle n'avait pas 15 quittés, pleurait en silence.

Au bruit, elle leva la tête, elle eut un frisson, à voir entrer Jean. Lui, éperdu, allait se précipiter, prendre ses mains, mêler d'une étreinte sa douleur à la sienne. Mais il sentit les petites mains tremblantes, tout l'être frémissant et révolté qui se reculait, qui s'arrachait, à jamais. N'était-ce pas fini entre eux, maintenant? La tombe de Maurice les séparait, sans fond. Et lui aussi ne put que tomber à genoux, en sanglotant tout bas.

Et, à cette minute, leurs yeux se rencontrèrent, et ils restèrent bouleversés de ce qu'ils pouvaient enfin y lire nettement. Le passé s'évoquait, la chambre perdue de Remilly, où ils avaient vécu des jours si tristes et si doux. Lui, retrouvait son rêve, d'abord inconscient, ensuite à peine formulé: la vie là-bas, un mariage, une petite maison, so la culture d'un champ qui suffirait à nourrir un ménage de braves gens modestes. Maintenant, c'était un désir ardent, une certitude aiguë qu'avec une femme comme elle, si

tendre, si active, si brave, la vie serait devenue une véritable existence de paradis. Et, elle, qui autrefois n'était pas même effleurée par ce rêve, dans le don chaste et ignoré de son cœur, voyait clair à présent, comprenait tout d'un coup. Ce mariage lointain, elle-même l'avait voulu alors, sans le savoir. La graine qui germait avait cheminé sourdement, elle l'aimait d'amour, ce garçon près duquel elle n'avait d'abord été que consolée. Et leurs regards se disaient cela, et ils ne s'aimaient ouvertement, à cette heure, que pour l'adieu éternel. Il fallait encore cet affreux sacrifice, l'ar-ro rachement dernier, leur bonheur possible la veille s'écroulant aujourd'hui avec le reste, s'en allant avec le flot de sang qui venait d'emporter leur frère.

Jean se releva, d'un long et pénible effort des genoux.

-Adieu!

15

Sur le carreau, Henriette restait immobile.

--- Adieu!

Mais Jean s'était approché du corps de Maurice. Il le regarda, avec son grand front qui semblait plus grand, sa longue face mince, ses yeux vides, jadis un peu fous, où 20 la folie s'était éteinte. Il aurait bien voulu l'embrasser, son cher petit, comme il l'avait nommé tant de fois, et il n'osa pas. Il se voyait couvert de son sang, il reculait devant l'horreur du destin.

Plein d'angoisse, il se retourna vers Paris. A cette fin si 25 claire d'un beau dimanche, le soleil oblique, au ras de l'horizon, éclairait la ville immense d'une ardente lueur rouge. On aurait dit un soleil de sang, sur une mer sans borne. Les vitres des milliers de fenêtres braisillaient, comme attisées sous des soufflets invisibles; les toitures s'embrasaient, 30 telles que des lits de charbons; les pans de murailles jaunes, les hauts monuments, couleur de rouille, flambaient

avec les pétillements de brusques feux de fagots, dans l'air du soir. Les incendies continuaient, de grosses fumées rousses montaient toujours, on entendait une rumeur énorme, peut-être les derniers râles des fusillés,<sup>1</sup> à la casserne Lobau, peut-être la joie des femmes et le rire des enfants, dînant dehors après l'heureuse promenade, assis aux portes des marchands de vin. Des maisons et des édifices saccagés, des rues éventrées,<sup>2</sup> de tant de ruines et de tant de souffrances, la vie grondait encore, au milieu du so flamboiement de ce royal coucher d'astre,<sup>3</sup> dans lequel Paris achevait de se consumer en braise.<sup>4</sup>

Alors, Jean eut une sensation extraordinaire. sembla, dans cette lente tombée du jour, au-dessus de cette cité en flammes, qu'une aurore déjà se levait. C'était bien 15 pourtant la fin de tout, un acharnement 5 du destin, un amas de désastres tels, que jamais nation n'en avait subi d'aussi grands: les continuelles défaites, les provinces perdues, les milliards à payer, la plus effroyable des guerres civiles noyée sous le sang, des décombres et des morts à 20 pleins quartiers,6 plus d'argent, plus d'honneur, tout un monde à reconstruire! Lui-même y laissait son cœur déchiré, Maurice, Henriette, son heureuse vie de demain emportée dans l'orage. Et pourtant, par delà la fournaise, hurlante 7 encore, la vivace espérance renaissait, au fond du 25 grand ciel calme, d'une limpidité souveraine. C'était le rajeunissement certain de l'éternelle nature, de l'éternelle humanité, le renouveau promis à qui espère et travaille, l'arbre qui jette une nouvelle tige puissante, quand on en a coupé la branche pourrie, dont la sève empoisonnée 30 jaunissait les feuilles.

Dans un sanglot, Jean répéta:

<sup>-</sup>Adieu!

Henriette ne releva pas la tête, la face cachée entre ses deux mains jointes.

# - Adieu!

Le champ ravagé était en friche, la maison brûlée était par terre; et Jean, le plus humble et le plus douloureux, 5 s'en alla, marchant à l'avenir, à la grande et rude besogne de toute une France à refaire.



# NOTES.

#### CHAPTER I.

#### IN CAMP AT MULHOUSE.

War was declared by France July 19. On July 28 Napoleon took command at Metz, with MacMahon at Châlons. On Aug. 2 the French had a slight success at Saarbrücken and a serious reverse at Weissenburg. On Aug. 6 the Germans defeated the French at Saarbrücken-Spickeren and at Wærth-Fræschwiller. Here begins La Débâcle.

Page 1.—1. Débâcle, collapse. Originally, "breaking up," as of an ice-gorge.

- 2. tentes-abris, shelter-tents. 3. faisceaux, stacked muskets.
- 4. bandière, flag-line. 5. vivres, rations.
- 6. bois, i.e. for cooking. 7. coups, gulps. 8. casser, paralyse.
- 9. cantine, suttler's tent.

Page 2.— 1. tout juste, just enough.

2. Ca prend, "It's catching fire." 3. outres, wine-skins.

Page 3. — 1. à fleur de tête, prominent. Literally, "on a level with."

- 2. réformer, relieve from military service, on account of some defect.
- 3. maréchal des logis, cavalry-sergeant. crâne et d'aplomb, bold, downright.
  - 4. dépôt, training-camp.
  - 5. porter le sac, carry a knapsack, i.e. be a private.

Page 4.— I. je m'en fiche, "I don't care." Ficher, the subject of many notes (pp. 7, 10, 13, 72, 74, 108, 168, 173, etc.), has always in its familiar use a suggestion of contempt or indifference.

- 2. état major, staff-officers. 3. braillard, loud-voiced, "brawling."
- 4. estafettes, couriers. 5. meules, hay-stacks (not "mill-stones").

Page 5. — 1. grande armée, i.e. of Napoleon I.

- 2. gloire, i.e. from a military career. 3. droit, legal studies.
- 4. saignée, made great sacrifices. 5. comptable, accountant.
- 6. contremaître, superintendent. 7. gamine, "forward little girl."

Page 6. — I. histoire, lying story. Cp. p. 67, note I, and 206, note 3.

2. l'avait faché avec, nad caused him to break with. Inelegant.

— vilaine histoire, low affair. — saleté, dirty trick.

Page 7. — 1. Fichtre! Confound it!

- 2. fâire pincer, "catch it," i.e. be punished.
- 3. en train de causer, keeping up the conversation.
- 4. qu'est-ce qu'il fiche, "what business has he." Cp. p. 4, note 1.—particulier, civilian.

Page 8. — 1. devait, was to. Here, as often, there is no suggestion of "ought."

- 2. conscience, consciousness.
- 3. échelonnés, placed diagonally, in echelon. 4. gâchis, tangle.
- 5. partie, starting from. 6. allongé une raclée, "given a crack."

Page 9. — 1. par les femmes, on the female side.

- 2. bien de là-bas, i.e. a thorough German.
- 3. coupante, sharp, precise. 4. diable, "fellow."
- 5. creusée, wrinkled.
- 6. Sébastopol, a Russian port and fortress besieged by the French and English in the Crimean War, 1854-5.
  - 7. Solférino, a decisive battle in the Franco-Austrian War, 1859.
- 8. manque tel, such a lack. Zola puts tel between a noun and its modifying clause more frequently than most writers.
  - 9. passer capitaine, attain the grade of captain.

Page 10.— 1. chevalier errant, knight-errant, in allusion to his Quixotic character.

- 5. faisait chaud au cœur, warmed his heart.
- 3. et voilà qui était parler, "that was the way to talk."
- 4. mal fichu, "cared a snap." Cp. p. 4, note 1. The French arsenals at the beginning of the war were found very ill stored.
  - 5. colporteur, book-peddler. 6. rossée, whipped.
- 7. Castiglione, etc., victories of Napoleon between 1796 and 1812-
  - 8. de haut . . . en large, "up and down, right and left."

Page 11. — 1. ailes ni pattes, "wings nor paws," i.e. arms not legs.

- 2. rossé . . . miettes, i.e. whipped so that you could sweep up the bits.
  - 3. dû, been forced.
  - 4. la tête. Note the singular where we should use the plural.
  - 5. couvé, smouldered.
  - 6. braillarde, noisy, "brawling." Cp. p. 4, note 3.

Page 12.—1. devaient se gâter, must be going wrong. Cp. p. 207, note 3.

2. affolées, wild.

Page 13. — I. fichu sort! confound the luck! Cp. p. 4, note I.

- 2. têtu, heady, stubborn. 3. tape, rap.
- 4. cogner, hit, "hit back." 5. d'enfant, childish.
- 6. louche, dubious. Cp. p. 81, note 2.
- 7. aube de deuil, mournful dawn.

#### CHAPTER II.

## MARCHING AND COUNTERMARCHING.

Aug. 7 to 21. — The VIIth Corps left Mulhouse on the 7th, reached Belfort on the 8th, remained there till the 19th, reached Paris on the 20th, and Rheims on the 21st. Meantime MacMahon, whom Napoleon joined on the 16th, had concentrated on Rheims, and Bazaine, after very heavy fighting on Aug. 16, 17, and 18, had retreated to Metz, where he was besieged.

Page 13. — 8. distribution, i.e. of the rations.

9. crépita, crackled.

Page 14. — 1. faim de chien, "hungry as dogs."

- 2. Un autre jour. Said cynically. "Some other day."
- 3. sourde, dumb (not "deaf"). 4. des forces, strength.
- 5. traînait le pied, straggled. s'allongeait, trailed.
- 6. capote de campagne, campaign cloak. 7. chape, cape.

Page 15. — 1. se reprend, gets a fresh hold on.

- 2. dans le vrai, " On the right track."
- 3. zut! there! Exclamation of relief.

- 4. vingt-cinq kilos, equivalent to fifty-six pounds.
- 5. bretelles, shoulder-straps of the knapsack.
- 6. empoignerait, put under arrest.

Page 16. — 1. cochon, beast (not "pig" nor "hog").

2. Je ne vous l'envoie pas dire, "I tell you so to your face," i.e. don't send to tell you.

Page 17. - 1. en savez plus long, know more about it.

- 2. étape, camping-ground, but properly "day's march."
- 3. la nuit se faisait, it was growing dark.
- 4. éclopés, lame, foot-sore.

Page 18. — I. biscuit, "hard-tack."

- 2. fourbues, stiff-legged. Properly of horses.
- 3. genêts, broom-corn. 4. éreintés, worn-out. Inelegant.

Page 19. — 1. écrasé, crushed morally, hopeless.

- 2. crachait, cast. Literally "spit." The word carries peculiar contempt or indignation to a French ear.
  - 3. froid, cold chill, shudder. 4. ailleurs, away, elsewhere.

Page 20.—1. eux, emphatic nominative, to distinguish these from other French troops. Zola uses this form more frequently than most writers.

- 2. frissonants, quivering. 3. pointe, raid.
- 4. Forêt-Noire, Black Forest, or Schwarzwald, in Baden.
- 5. wagons à bestiaux, cattle-cars, regularly used for transporting troops in war-time.

Page 21.— 1. Charentonneau, colloquial for Charenton, a suburb of Paris, noted for its insane-asylum.

- 2. casser la gueule, "break their necks." Slang.
- 3. sacré lâche, "you big coward." Intensive.
- 4. répète . . . cogne, "Say that again and you'll see I'll (not "how I'll") strike.
  - 5. crânerie, boldness, bravado.

Page 22.— 1. gamelle, mess where the squad ate together. Properly the "dish" from which they ate.

2. fredaine, boyish prank. 3. tonnelle, arbor.

NOTES 261

Page 23. — 1. bon enfant, "homey," cosey.

- 2. vieille guinguette, "old-fashioned country inn."
- 3. Est . . . déjeune, Will you have lunch, sir?

Page 24. — 1. hiérarchie, difference in military rank.

- 2. demi-tasse, after-dinner coffee.
- 3. pousse-café, a small glass of liqueur taken after dinner.
- 4. éclaboussés, flecked (not "splashed").
- 5. cent-gardes, *Imperial Guards*. The statement in regard to the uniform is inaccurate. In the campaign the Guards wore a blue cloth tunic with red braid and blue striped trousers. See Verly: Escadron des Cent-Gardes, Paris, 1894.
  - 6. soleil, alluding to the shape and brightness of the breast-plate.
  - 7. tirée, drawn, pinched by pain.
- 8. Foutu, "Used up," "Worn out." Slang. Cp. notes to pp. 66, 68, 78, 149, 159, 160, 204.

Page 25.— 1. abeilles, bees, the symbolic insect of the Napoleonic dynasty.

## CHAPTER III.

## AN ARMY WITHOUT HEAD OR HEART.

Aug. 23 to 31.—On the 23d and 24th MacMahon made forced marches toward Metz, reaching Contreuve (37½ miles). Then for three days he hesitated between Contreuve and Vouziers (6 miles). Retreat was then resolved on, and Maurice passed the night of the 27th at Chêne, but woke to find the army advancing once more. They reached Boult aux Bois on the 28th, Oches on the 29th, Remilly on the 30th. Meantime the Germans had been closing in on Metz and Sedan and had routed the Fifth French Corps at Beaumont, Aug. 30. On the early morning of the 31st, Jean and Maurice entered Sedan and passed the night of the 31st on the plateau above the town.

Page 26. — 1. ruissellement, rippling, flowing. 2. soixante kilomètres, equivalent to  $37\frac{1}{2}$  miles.

Page 27.—1. étaient . . . vitesse, had been outmarched again.
2. jamais dû, were never to. Cp. p. 8, note 1.

Page 28.—1. en face, opposite.

- 2. à titre de, on the ground that she was.
- 3. dévisageait, had been scrutinizing.
- 4. Dieu, really (and nothing stronger). bien, truly.
- 5. le fils Levasseur, young L.
- 6. bonne, nurse-maid, or, generally, servant-girl.

Page 29.—1. branle, commotion. Properly any rhythmic swinging, as of a bell. Cp. notes to pp. 92, 126.

- 2. pièce, room. 3. déterré, resurrected.
- 4. imposte, transom. 5. froide, bare (not "chilly").
- 6. son couvert était mis, his private supper was served.

Page 30.—1. servi, been used. 2. braisillement, flaring.

- 3. torcher, sop up gluttonously. 4. sembla bien, seemed as though.
- 5. montait, carried up. 6. nuit noire, absolute oblivion.

Page 31.— 1. enfila son pantalon, slipped on his trousers.

- 2. mairie, mayor's office. 3. tête baissée, headlong, blindfold.
- 4. âme bornée, etc., narrow and obedient soldierly soul.

Page 32.—1. au petit bonheur, at hap-hazard.

- 2. noyée, drenched.
- 3. crever, perish. Properly used only of animals in this sense.

Page 33.— 1. détrempé, drenched. 2. flânant, loitering.

- 3. scélérate, accursed, guilty, shameful.
- 4. perdition, peril. A naval term.
- 5. plis de terrain, undulations, behind which troops might be hidden.
  - 6. **bétail**, *herd* of cattle.

Page 34. — 1. uhlans, German lancers, or scouting cavalry.

- 2. écarquilla, opened wide. 3. brûlé une cartouche, fired a shot.
- 4. en bataille, ready for action.

Page 35. — 1. accident, rise or fall, abrupt change in level.

Page 36. - 1. le génie, the engineer-corps.

- 2. trente et quelques, thirty odd. 3. pont-levis, draw-bridge.
- Page 37.— 1. sculptures, probably the stucco ornaments of the façade.
  - 2. ménagère, housekeeper. 3. gêné, étouffé, embarrassed, hesitating.

NOTES 263

Page 38.— 1. lit de sangle, cot-bed.

- 2. poêle, stove, probably the tall tile Ofen, used here as in Germany.
- 3. grognement, "grunt."

Page 39. - I. carreau, tiled floor. Common in that region.

2. eux. Cp. p. 20. note I.

Page 40. — 1. quatre meubles, movables. Compare the German Siebensachen.

2. En bas, below. That is, after they had left the house.

#### CHAPTER IV.

#### THE FIRST ATTACK.

Firing was begun at Bazeilles on September 1st, at 4 A.M. MacMahon was wounded above La Moncelle, between 5 and 6 A.M. From 11 A.M. the Germans held Bazeilles. For a detailed account of the movements of the chief actors during these crucial days, see "Napoleon the Third at Sedan," by Archibald Forbes, "Nineteenth Century," March, 1892.

Page 42.— 1. en retrait, set back from the street. donnait, faced.
2. Mur mitoyen, party-wall, between two properties or houses.

Page 43.—1. grande portée, long range.

- 2. faire acte de présence, show their presence.
- 3. au jugé, by guess. 4. meutrières, loop-holes.

Page 44.— 1. crénelant, indenting the top of the wall for musketrests.

- 2. à tâtons, by feeling. 3. au jour, i.e. of the week.
- 4. coup de théâtre, transformation-scene.
- 5. faire sauter, blow up.
- 6. fourneaux, chambers in the powder-mine.

Page 45. — 1. terres de labour, ploughed land.

- 2. mitrailleuses, machine-guns. 3. Bavarois, Bavarians.
- 4. casques à chenille, helmets with crests like caterpillars, which the Germans, using the same figure, call Raupe.
- 5. la danse va être complète, the engagement will be general. Danse is slang for "row," "fight." Here there is a touch of what the French call "blague," "Everybody will have a partner," i.e. an opponent at every point. Cp. p. 75, note 1.

Page 46. — 1. branches d'un étau, arms of a vice.

- 2. à lui, adds emphasis to sa.
- 3. un si noir fourmillement, such a dense swarm
- 4. fumées, puffs of smoke. pièces, cannon.

Page 47.—1. chemin creux, sunken road, or one shut in between high stone walls, such as are often found in that part of Europe.

Page 48.—1. calvaire, calvary, i.e. a hill surmounted by a cross or crucifix. These are often the resort of pilgrims in Roman Catholic countries.

- 2. voulait en savoir plus long, pretended to know more.
- 3. Fichez-nous la paix, "Stop your talking," or even "shut up." Cp. p. 4, note 1. flanquer, "pitch" or "throw."
  - 4. tirailleurs, sharpshooters, skirmishers.

Page 49. — 1. se rendre compte, to take account of the situation.

Page 50.—1. plâtras, stucco, which is commonly used in this region to cover the rough bricks of house-fronts.

2. énervaient, annoy, but the word is incorrectly used.

Page 51.— 1. à double tour. The key must be turned twice to lock securely most continental doors.

2. spectacle, play, theatre. 3. j'en ai pour une, "I'll be gone oniy a."

Page 52. — 1. gamin, "urchin." Cp. page 5, note 7.

Page 53. — 1. loque . . . affreuse, frightful, red, ragged piece of humanity.

2. Sales bougres, Dirty beasts, or any epithet expressing at once hate and contempt. The expression is very vulgar.

Page 54. — 1. gêne, embarrassment, before his wife.

- 2. à l'egard de, out of consideration for.
- 3. démangeait . . . quelques-uns, "was itching to knock over soms of 'em."
- 4. bornes, stepping-stones, horse-blocks. The word means also boundary marks and corner-posts, mile-stones, and wheel-guards in carriage gates. The translation suggested above is not recognized by Littré-Beaujean, nor by most French-English dictionaries, but will be found in many modern writers, of whom I cite only Daudet, "Réveillon dans le Marais."
  - 5. rayures, streaks.

Page 55. — 1. bourgeron, short frock.

- 2. se coller, stand close against.
- 3. mitraille, fragments. Properly "canister shot," but here probably pieces of shell with the gravel and stones that they threw.

Page 56. — 1. ai mon compte, "am done for."

- 2. pétillement, pattering, crackling.
- 3. lâche, "leave in the lurch," properly "loosen," "let loose."

Page 57. — 1. failli, just missed. 2. béant, gawking, staring.

- 3. fardé, painted. This statement was supported by some contemporary evidence, but has since been acknowledged an error, though Zola rightly regards it as an heroic, not an histrionic, trait.
  - 4. criblait, riddled.
- Page 58.— 1. terrains nus, fallow fields, or perhaps those from which the crops had been gathered.
- Page 59.— 1. éclat, fragment produced by the explosion (éclat) of a shell.— fesse, hip, buttock. Inelegant.
- Page 60.— 1. agonisant, dying. Not necessarily "in agony." 2. lâcher, give way, "let go."
- Page 61. I. dégagé, cleared, in military language. Otherwise "freed, disengaged."
  - 2. fiche le camp, desert the field. Slang. Cp. p. 4. note 1.

Page 62. — I. éclat, brightness, sparkling. Contrast p. 59, note I.

2. loge de gala, state box, such as are reserved for rulers and high officials at certain theatres.

Page 63. — 1. houle, undulation. Properly a sea-term.

- 2. tourmentée, coupée d'escarpements, twisted and cut up by interenchments.
  - 3. traqués, driven together. A hunting term.
  - 4. terres, ploughed fields. 5. poudroyant, turning to dust.
  - 6. pullulement, swarming.

Page 64.— 1. wurtembergeoise, of Wurtemberg troops.

2. gênaient, barred the view.

#### CHAPTER V.

## THE ARTILLERY DUEL ON THE PLATEAU.

September 1st, 5 to 10 A.M. While the Bavarians were attacking Bazeilles, the Saxons opened fire on La Moncelle, and the Guards, capturing Daigny and Givonne, held the left bank of the Givonne valley by 11 A.M. Meantime, opposite them, Wurtemberg troops had attacked Mezières about 6 A.M. while the Vth and XIth Prussian corps, marching around the peninsula of Iges by the Défilé St. Albert, captured Floing and Fleigneux, and, sweeping around toward the Givonne, joined hands with the Guards about noon, completing the German circle around the French army.

Page 64. — 3. clairon, bugler. Also "bugle" as on p. 14.

4. diane, reveille, but properly only of drums.

Page 65. — 1. toiles, shelter-tents used as blankets.

- 2. néant, oblivion. 3. orientation, sense of direction.
- 4. brûler, firing. Soldier slang. Cp. p. 34, note 3.

Page 66. — I. sale temps pareil, such "dirty" weather.

- 2. foutu de nous, "taken us for fools." Compare p. 24, note 8.
- 3. malin, "smart," shrewd. Usually in a bad sense.
- 4. vendus, i.e. betrayed.
- 5. faut-il . . . canailles, what scoundrels there must be.

Page 67.— 1. fusée, rocket.—histoire de dire, "just a way of saying." Cp. p. 6, note 1.

- 2. aristo, aristocrat. Slang from the time of the first Revolution.
- 3. faudrait le dire, "you only need say so." Very colloquial.
- 4. ferait . . . affaire, " settle your case right away."
- 5. rapport, i.e. his daily report as corporal.
- 6. bouge, "budges," stirs.
- 7. sales pierrots, "dirty clowns." Military slang.
- 8. crânerie, bold confidence. Hardly here "swagger," "bluster."
- 9. comme ça, "right out," openly, without reserve.

Page 68.— 1. qu'est-ce que ça leur fout d'être vendus, "what business is it of theirs whether they are sold or not."

2. à coups de crosse, with clubbed muskets.

- 3. fanfaron, boastful, swaggering. 4. commencer, i.e. to be beaten.
- 5. à tâtons, by feeling, it was so dark.
- 6. rosée blanchâtre, whitish mist. 7. marbre, statue.

Page 69. — 1. aigle, surmounting the staff of the flag.

- 2. cravate, a knotted cord and tassel on the flag-staff.
- 3. ouate, wooly mist. 4. arme au pied, with grounded arms.
- 5. avec défense de bouger, forbidden to stir.
- 6. grondements, rumblings.

Page 70. — 1. chevauchée, cavalcade. 2. se fondre, melt away.

- 3. genaient, were in the way. 4. ruissellement, rippling.
- 5. dominant, overlooking. 6. traînaient, lingered.

Page 71. — 1. fichu, " all up," hopeless. Cp. p. 24, note 8.

- 2. sourd, dull, undefined. Here more "blind" than "deaf."
- 3. quitte à passer en, so as to get off by escaping into.
- 4. culbuté, routed, driven back.
- 5. en l'air, unsupported. Military term.

Page 72. — 1. carré, field, "patch." 2. brève, sharp.

- 3. hausse, sight. Each gun had three for different distances. 400 mètres is about one-quarter mile.
  - 4. ras du sol, level with the ground.
  - 5. ce qu'on fichait là, "what they were there for." Cp. p. 4, note 1.

Page 73.— 1. tir se régla, range was established.

- 2. épigastre, pit of the stomach. 3. aborder, "get at."
- 4. c'est plein, i.e. the air. 5. A un autre, Whose turn next?

Page 74.— 1. fauves, tawny.

2. fichu...ordre, "saddled me with fellows who get killed without orders." Cp. p. 4, note 1.

Page 75.—1. la danser belle, "make her dance," "have a fine dance," i.e. a hot fight. Cp. danse, p. 45, note 5.

- 2. fuyante, indistinct.
- 3. coup sur coup, in quick succession. servants, gunners.

Page 76.—1. obus à percussion, percussion shells. The French still used the inferior fuse shells. 2. terrait, burrowed, hid.

3. griserie de s'étourdir, intoxication to dull one's senses.

Page 77. — 1. partie, stake, i.e. the desperate battle.

2. tiraillée en tout sens, dragged in every direction.

Page 78.—1. faudrait savoir, we ought to make sure. Cp. p. 67, note 3.

2. je m'en fous d'ailleurs, "I don't care anyhow." More vulgar than Je m'en fiche; p. 4, note 1. Cp. p. 68, note 1.

3. bête de campagne, foolish (or wretched) campaign.— au plus tôt, as soon as possible.

4. coude, corner, turn.

Page 80.—1. usure, wearing away, wear and tear.

#### CHAPTER VI.

#### INSIDE THE CITY WALLS.

Page 81. — 1... peureuse, timorous.

2. ramas louche, dirty rubbish, because soaked with rain. In this sense louche, a favorite word with Zola, is usually confined to liquids. The word contains also a suggestion of "dubious, suspicious," since it was not the daily litter of the city but that of the army and of fugitives. — traînait déjà de, had been lying about since.

Page 82. — 1. maladie. It was stone in the bladder.

2. peignait . . . la figure, were dressing his hair and fixing him up with all sorts of things on his face. Cp. p. 57, note 3.

Page 84. — 1. Pourquoi veux-tu, Why should you expect.

2. rousse, ruddy.

Page 85. — 1. séchoir, drying-room.

2. voiture basse, farmer's cart.

Page 86.— 1. jointes, clasped.

2. musle de lion slambait, lion's face glowed.

3. se bousculant, jostling one another.

Page 87. — 1. brancardiers, stretcher-bearers.

2. matériel, supply. For carrying the wounded.

3. violemment, brusquely. 4. cérat, ointment, liniment.

Page 88.—1. trousses, instrument-cases.

2. fouille . . . abat, probe, cut, sever, amputate. 3. écharpe, sling.

Page 89.— 1. sangles, stretchers.

2. broyée, crushed, as in a mortar.

Page 90. — 1. inabordable, unapproachable.

2. enceinte, i.e. of the city walls. 3. travaillé de, a prey to.

4. battait le pavé, was loitering about the streets.

Page 91.— 1. fard. Cp. p. 57, note 3, and p. 82, note 2, -agonie. Cp. p. 60, note 1.

Page 92. — I. sillage, track. Properly a ship's "wake."

2. lunette d'approche, telescope. Also a hand "spy-glass."

3. braquer, point, focus. 4. rouage, cog or gear of a wheel.

5. en branle, in full swing, under full headway. Cp. p. 29, note I.

#### CHAPTER VII.

THE DEATH-STRUGGLE AT BAZEILLES.

Page 93.— 1. quand même, somehow, as well as she could.

2. haussa sur les pieds, stood on tit-toe.

Page 94. — 1. faufiler, slip through.

2. fait pas froid, be hot work.

Page 95. — 1. coûte que coûte, at any cost.

2. pour le plaisir, for amusement, for nothing. — vraiment! no, indeed! 3. fait le coup de feu, been in action.

4. inaccoutumance, inexperience.

Page 96. — 1. ruelles, side-streets, alleys.

2. saccades, rushes. 3. en queue, in line.

4. prairies, i. e. meadows along the river-side.

5. buta, came abruptly on.

Page 97. — 1. enchevêtrés, confused, complicated.

- 2. écheveau, tangle, literally "skein." Etymologically connected with the preceding through chevêtre, "halter.'
  - 3. figée, with curdled blood.
  - 4. coup de vent, jar, shock. Literally "gust," "squall."
  - 5. bornes, stone posts. Cp. p. 54, note 4.

- 6. encoignure, angle, corner.
- 7. rigolo, "jolly," "gay." The gamin talks boyish slang throughout.

Page 98.— 1. en v'là . . . amène, "there's another one coming."

- 2. a-t-il pété, "didn't that crack." From Latin pedere.
- 3. boivent un coup, "are taking a drink."
- 4. cavaler, make a run. 5. meule. Cp. p. 4, note 5.
- 6. farce, "funny." Cp. p. 33, note 3.
- 7. en v'là de la casse, "there's a smash."

Page 99. — 1. maison basse, lodge. Cp. voiture basse, p. 85, note 2, and basse cour, "barn-yard."

- 2. de la sorte, in the same way. 3. approcher, be getting nearer.
- 4. vaurien, scapegrace.
- 5. faisait du bon sang, was having a "good time."
- 6. mon affaire, "my sort," "my kind." vas, for vais.

Page 100. — 1. chétif, puny. 2. étourdie, dazed.

3. ricochait, glanced.

Page 101. — 1. tout droit, straight ahead.

2. au milieu de, across.

Page 102. — I. coup, shot.

- 2. persiennes, blinds with movable slats (lames).
- 3. balles perdues, stray bullets.
- 4. bousculade, rush of Germans dragging their prisoners to execution

Page 103. — 1. feu de peloton, volley.

- 2. droit des gens, international law. 3. râles, death-rattles.
- 4. badigeonnaient, daubed, splashed. 5. lucarne, attic-window.
- 6. en plein front, full in the forehead.
- 7. Nom d'un chien, a euphemistic oath, " Confound it," or the like

Page 104. — 1. m'embête, "tires me," exasperates me.

- 2. de quoi faire, plenty to do. 3. binocle, eyeglasses.
- 4. patte, "paw," i.e. hand or foot.
- 5. gigote, kicks. Properly used only of dying animals.
- 6. gâcher, waste. More properly "spoil."

Page 105. — 1. avait son compte, " was done for."

2. déchiquetée, jagged, mangled. 3. bicoque, paltry house, "shanty."

NOTES 271

Page 106. — 1. Ca marche, that's going.

Page 107. — 1. lui fit sauter la cervelle, blew out his brains.

2. boulets, cannon-balls, not "bullets."

Page 108.— 1. fichez. Cp. p. 7, note 4.— vous autres, in distinction from the uniformed soldiers.

Page 110. — 1. peloton, squad, not "company."

2. recul, room to step back.

Page 111. — 1. affaire. Cp. p. 67, note 4.

2. homme de bonne volonté, volunteer.

3. trapu, thickset, square built. 4. poilues, hairy.

5. fatiguera, annoy. Colloquial use.

Page 113. — 1. chavirés, rolling. Naval term, "capsized."

2. membres, limbs. 3. s'en allait en, sank away in, was reduced to.

Page 114. - 1. épave roulée, charriée, a piece of wreckage rolled and borne along.

2. coulant continues the metaphor of épave. Translate therefore: flooding the high-road.

#### CHAPTER VIII.

#### FIGHTING FOR THE CALVARY.

September 1st. — Noon to 4 P. M. During these hours the German circle was constantly narrowed, and by 2 P. M. they had 426 cannon in action, commanding the entire French position. The heights beyond Floing were captured in spite of Margueritte's cavalry charge. Further to the left Cazal and Balan, opposite Floing, were also occupied, while to the right the Germans held the whole right bank of the Givonne valley by 4 P.M., and at 5 P.M. their XIth and XIIth corps and the Guards entered the Garenne wood from three sides, forcing the routed French troops back into Sedan.

Page 115. — 1. ambulance volante, field-hospital, for temporary aid.

2. brassard, a piece of cloth or metal, sewed on the sleeve. In this case a red cross, to show that they were non-combatants. Cp. p. 210, note 1.

- 3. vantardise, superfluous bravery.
- 4. flairé, sniffed, like a hunting-dog.

Page 116.— 1. d'ailleurs, indeed. This is a favorite word with Zola and is usually best rendered, "besides," "however."

Page 117.— 1. drues, thick. 2. trombe, blast. Lit. "water-spout." 3. rouillés, stiff, rusty.

Page 118.— 1. en laisser en route, leave some on the way, i.e. have some limbs shot off.

2. des bons, lucky fellows.

Page 119. — I. chaumes, stubble.

Page 120. — 1. bon sang, thank goodness!

- 2. ne pas moins, nevertheless. 3. saccadée, quick, nervous.
- 4. en l'air. See p. 71, note 5.
- 5. danse, "racket." Slang. See p. 45, note 5 and p. 75, note 1.

Page 121. — 1. surprise, taken by surprise.

- 2. gober, "catch," swallow. Slang
- 3. salut, because they need not come back under fire.
- 4. Saint-Cyr, the chief French military academy.

Page 122. — I. tige, boot-leg.

- 2. porteurs, artillery horses carrying also men.
- 3. sous-verges, off-horses.
- 4. coffres, boxes (for drivers). brigadiers, cavalry corporals.

Page 123.— 1. train fou, mad pace.

- 2. revers de main, blow with the back of the hand.
- 3. fais le mort, "play dead."
- 4. avant-trains, limbers, with the horses.
- 5. jalonnait, staked out the positions.

Page 124. — 1. pointeur, aimer.

- 2. bu la goutte, taken a'drink. Slang.
- 3. alezane, bay horse. flèche, stock of the gun-carriage.
- 5. vis de réglage, elevating screw. 6. rugueux, scraper.
- 7. clouer le bec, "shut their mouths." Slang.

Page 125. — 1. bouche, muzzle of the gun.

2. de quoi penser à autre chose something else to think about.

273

Page 126.— 1. branle, thundering haste. An improper use. See p. 29, note 1.

Page 127.— 1. bougresse . . . flanc, "the poor old girl knocked on her side."—bancale, maimed. Literally "bandy-legged," "limping."

Page 128. — 1. crispés, clenched. 2. goulûment, ravenously.

Page 129. — 1. en tirailleur, in skirmish-line.

2. petit jour, early dawn.

Page 130. — 1. proprement, decently (sarcastic).

- 2. Sanglez . . . paquetages, Tighten girths! Secure packs! (i.e. all that is fastened to the saddles).
  - 3. de quoi . . . canons, food enough for cannon.

Page 131. — I. devait en mourir, was destined to die of it (later).

- 2. s'acharne, rages, concentrates.
- 3. carrés, troops formed in squares.
- 4. Sentez la botte, feel the boot of the rider at one's side thus closing the front as much as possible.
  - 5. montures, mounts, horses.
  - 6. crépitement, pattering, crackling. Cp. p. 12, note 9.

Page 132. — 1. fauves, wild beasts.

- 2. remous, eddy, recoil. Properly only of water.
- 3. petites. The wide leather trousers of French cavalrymen give them this peculiar look.
- 4. encolure. They crouched over the necks of the horses to present less mark to the enemy.
  - 5. fauché, swept away.

Page 133. — 1. bout portant, point-blank, close range.

Page 134. — 1. bien perdu, lost for good, irrecoverably.

- 2. J'ai mon affaire, I'm done for. Cp. p. 67, note 4, and p. III note I.
  - 3. képi, military cap. 4. retournez-vous, etc., turn and fire.

Page 135.— I. un coup de main, "a lift," i.e. "come and help me." 2. chétif, weak. See dictionary and page 100, note I.

Page 136. — 1. buttant, stumbling.

#### CHAPTER IX.

# THE WOUNDED AND THE BEATEN.

Page 137.—1. prolonges, caissons, ammunition-wagons. — four-ragères, forage-wagons. — fourgons à matériel, baggage-wagons.

Page 138. — 1. cytises, laburnum shrubs.

Page 139.— 1. exaltation, excitement.

Page 140. — 1. perron, landing at the top of steps.

2. ravagée, tiraillée, wasted, distorted. - tic. twitch

3. partie, game.

Page 141. — 1. scélérate, accursed. Cp. p. 33, note 3.

Page 142. — 1. drap, nappe, sheet, table-cloth.

2. une bonne, a maid servant.

Page 144.— 1. moelle, spinal marrow.

2. coma, lethargy, coma (medical).

Page 145. - I. Pas la peine, It isn't worth while.

- 2. faubourg, workmen's district. Originally "suburban," outside the "city." The faubourgs frequently mentioned in literature are the Faubourg St. Honoré, bourgeois and commercial in character, the Faubourg St. Germain, aristocratic, and the Faubourg St. Antoine, plebeian. When the word is used without specification the last is meant.
  - 3. rognait, pared off. 4. coup de balai, clearing out, sweeping.
  - 5. déchets, trimmings, waste.

Page 146. — 1. gravats, rubbish.

Page 147.—1. vient de couler, has "gone under." Slang for "died."

2. en sang, engorged.

Page 148. — 1. engluait, made gluey, sticky.

- 2. correction, high breeding.
- 3. bonne compagnie, aristocratic society.

Page 149. — 1. agonie. See p. 60, note 1.

2. se moque de, is jesting with.

NOTES 275

- 3. bougres en bouillie, "poor fellows" reduced to pulp.
- 4. foutus, "gone up," in a hopeless state. See p. 24, note 8.

Page 150. — 1. foulant, trampling. 2. palier, stair-landing.

Page 154. — 1. gaies, bright, not "gay."

2. horlogerie, clock-work.

## CHAPTER X.

# DEFEAT AND SURRENDER.

Sept. 1st, 5 P. M. to Sept. 2d, 11 A. M.—Early on the morning of the 2d Napoleon, driving on the road to Donchery, met Bismarck and was detained by him till the capitulation was signed, 11 A. M. He was then taken to Wilhelmshöhe, near Cassel, from which, after the peace of Frankfort, he was allowed to retire to England. He died Jan. 9, 1873. By the surrender the Germans acquired: 1 eagle, 2 banners, 558 cannon, 1072 wagons, and 62,000 men in addition to 21,000 captured during the battle.

Page 155. — 1. la bête emportait, instinct carried away.

Page 156.—1. ce que tu est lourd, how heavy you are.

- 2. flâner, loiter.
- 3. baisser, i.e. to pick up the cartridge-boxes of the dead.
- 4. criblaient, riddled.

Page 157.—1. flagellé, scourged.

- 2. trem pées de sève, oozing with sap.
- 3. haute futaie, forest of full-grown trees without underbrush.

Page 158. — 1. touché, hit.

2. égorzée, with his throat cut like a pig. 3. grillait, scorched.

Page 159. — 1. A un autre, Whose turn next? See p. 73, note 5.

- 2. à pleine bouche, by the mouthful.
- 3. empâtés, smothered. Literally "impasted."
- 4. je m'en fous, "never mind me." See p. 78, note 2.
- 5. porte charretière, wagon-door, barn-door.

Page 160.— 1. bon vivant, high liver.

- 2. balayaient, swept away.
- 3. Eh . . . par ici, "Hallo! old woman, look here."

- 4. hébétée, stupid, gawking. For the regular use see p. 128, line 21
- 5. gueulant, yelling, bawling.
- 6. serin, "loon," i.e. fool. Lit. "canary."
- 7. foutre le camp, "make tracks," i.e. try to reach Belgium. A comparison of notes p. 24, 8, p. 66, 2, p. 78, 2, p. 149, 4, p. 159, 4, p. 168, I, will give an idea of the varied uses of this in every sense "common" word. 8. et raide, "and quick too."

Page 161. — 1. tout là-bas, "'way over there."

- 2. sacré pays pareil, "cursed country, this."
- 3. trop à la fin, "really too much."
- 4. outre. See p. 2, note 3. vent, gust. 5. béant, staring.

Page 162. — 1. s'étageaient, rose at regular intervals.

- 2. maraichères, kitchen-gardens.
- 3. enchevêtrés, dovetailed. See p. 97, notes 1 and 2.

Page 163.— 1. impasses, blind alleys.

- 2. pétillaient, were pattering.
- 3. cogné, been fighting. See p. 21, note 4.
- 4. coups de crosse, blows with clubbed muskets. See p. 68, note 2.
- 5. mises à sac, sacked, ravaged.
- 6. perron, piazza, porch. See p. 140, note 1.
- 7. bleu-ciel, i.e. covered with sky-blue material.

Page 164. — 1. au petit bonheur, at hap-hazard. Cp. p. 32, note I.

2. par là-haut, that is, away from the ravine over which the Prussians would advance.

Page 166.— 1. casque à pointe, spiked helmet of the Prussian infantry.

- 2. galons, trimmings.
- 3. en bandoulière, over one shoulder and under one arm.
- 4. patte, flap, tab, whose color distinguishes the regiments of guards.
- 5. moutonnait, curled like surf. That is, they rose and rushed forward like a breaking wave.
  - 6. portaient, struck, hit.

Page 167. — 1. ajustait, aimed at.

2. débordait, overcame, i.e. caused to "overflow," but the word is properly neuter.

NOTES 277

- 3. poignée, handful. 4. osseuse, busqué, bony, arched.
- 5. belle, "lady-love."

Page 168.— 1. foutre une raclée, "give 'em a thrashing." Cp. p. 8, note 6, and p. 160, note 7.

- 2. ficheront le camp, "make tracks," run away. Cp. p. 160, note 7.
- 3. au ralliement, the rallying cry.

Page 169. — 1. ahurissement, bewilderment.

- 2. tel . . . borné, like some poor simple creature.
- 3. légende, i.e. of Napoleonism and French military superiority.

Page 170. — 1. lacis, net-work. 2. en train de, engaged in.

3. bourrades, jostling.

Page 171. — 1. glabre, clean-shaven, hairless.

2. dogue bon enfant, good-humored mastiff. Cp. p. 23, note 1.

Page 173.— 1. idées à coucher dehors, crazy ideas, as of a man who would sleep in the open air.

- 2. pour rien, for anything. Not "for nothing."
- 3. bien fichu, "all up," hopeless. Cp. foutu, pp. 149, note 4, and 24, note 1.
- 4. sage, "good," as applied to children, implying that Maurice acts like one. Not "wise."
  - 5. que je m'en veux, how angry I am with myself.

Page 175. — I. remise, carriage-house.

- 2. officier payeur, paymaster.
- 3. au grand jour, in broad daylight.
- 4. ruissellement, rippling noise of the falling coins.

Page 176. — 1. tisserand. This weaver's house is still shown.

- 2. calèche de louage, barouche from a livery-stable.
- 3. échouer, strand, like a wrecked ship.
- 4. potager, little vegetable-garden.
- 5. blanchie à chaux, whitewashed. carrelée, floored with tiles.

Page 177. — 1. chemins de traverse, cross-roads.— routes écartées by-roads.

#### CHAPTER XI.

# AFTER THE BATTLE.

September 2d and 3d, 1870.

Page 178. — 1. tourner, turn out, commercially.

2. pas, threshold. Academic but rare.

3. personne, appearance, dress. He felt awkward in his disguise.

Page 179. — 1. filé, left, "got out," without notice or leave.

2. en peine, in trouble.

Page 180. — 1. sacré état, "deuce of a state."

2. au ras du, horizontal with. The sun was just on the horizon.

3. blouse, etc., workman's dress to disguise his being a soldier.

Page 181.— 1. tiré quelque chose, made any use of, got anything out of.

2. à la terre, to farming.

Page 182.— 1. tellement un besoin, i.e. felt so the necessity.

Page 184.— 1. louches, strange. See p. 81, note 2.

2. panache, plume, especially used on hearses. 3. gâchis, "slush."

Page 185.— 1. se fondre, sink away. Not "inelt."

2. tombereaux de la salubrité, carts of the health department.

3. desserte, waste. 4. cahotant, jolting.

Page 186.—1. vautrés, "slouching," "sprawling."

2. cassées, "stiff," like the attitudes of a painter's mannikin.

Page 187. — 1. farce, "jest." Slang. Cp. p. 98, note 6.

Page 188. — I. délassée, refreshed. 2. blafard, dull.

Page 189. — 1. dégringolade, tumbled mass. Properly "the tumbling" into ruin.

2. enchevêtres, intertwined. Cp. p. 97, note 1.

Page 190. — 1. train d'enfer, "infernal pace."

- 2. tondu, entamé, rongé, grazed, browsed, gnawed.
- 3. cinglait, lashed.
- 4. trombe, whirl. Properly "water-spout." Here of the herd of horses.

NOTES 279

Page 191. — I. filaient, skulked away. Cp. p. 179, note I.

2. louches, suspicious. Cp. p. 81, note 2.

3. blêmes, livid. Properly "pale."

Page 192.—1. bonhomie, good-fellowship.

2. corde . . . linge, clothes-line. 3. reprise, darn.

4. bambin, youngster.

Page 193. — I. du brave monde, "good fellows."

2. roues, i. e. of the cannon carriages. 3. emplacement, site.

Page 194. — I. bancale, maimed. Cp. p. 127, note I.

2. élan, burst, outburst.

3. sens, direction.

Page 195.— 1. écroulement de ferraille, pile of refuse iron Literally "the piling." Cp. the use of dégringolade, p. 189, note 1.

2. des blottis, men lurking, crouching.

Page 196. — 1. débandade, rout. 2. déchus, fallen, degraded.

Page 197. — 1. bonne affaire, good bargain.

2. pièce, colloquial for la pièce, "apiece."

#### CHAPTER XII.

Maurice and Jean were taken to Iges on Sept. 3d. They started with other prisoners for Germany, Sept. 12th, escaped that evening, and reached Remilly, Sept. 13th. The next day Maurice started for Paris, via Belgium, reaching it Sept. 16th. Three days later the siege of Paris began. Jean remained at Remilly till the close of the year. Meantime the principal events of the war mentioned in the text were the proclamation of the Republic, Sept. 4th, the surrender of Strassburg, Sept. 28th, and of Bazaine at Metz, Oct. 29th. On Nov. 29th the French army of the Loire defeated the Germans at Coulmiers and on Dec. 2d the Paris garrison was defeated at Champigny.

Page 197.—3. coup de filet, preconcerted raid. Literally "cast of the net."

Page 198. - I. tint à, insisted on.

Page 199. — 1. brouettes, hand-barrows.

2. égorgeurs, cut-throats.

Page 200. - 1. débitaient, peddled.

2. marché forain, country fair. 3. hantise, haunting thought.

4. laissons la peau, "get out alive." Slang.

Page 201.— I. s'effaraient, were full of anxiety.

2. douane, custom-house. Tobacco is a state monoply in France.

Page 202. — 1. geignant, grumbling, whining.

2. fonds de magasin, stock in trade.

3. promenait, was hawking, peddling.

4. sacré bon Dieu, equivalent to "For mercy's sake!"

Page 203. — I. s'orienter, get our bearings.

Page 204. — I. fourrés, thick wood. Provincial.

2. foutu, "gone up." i.e. the leg, or the escape. Cp. p. 24, note 8.

Page 206.— 1. brave homme de cheval, good fellow of a horse. Familiar,

- 2. équipage, condition, state. Familiar.
- 3. histoires, complications, trouble. Slang. Cp. p. 6, note 1; p. 67, note 1.

Page 207. — I. y était fort mal, was, i.e. would be, very un-comfortable there, i.e. in his house.

- 2. **vous fichez**, *mock*. Cp. pp. 7, 10, 13, 72, 74, 108, 168, 173, for various uses of *ficher*.
- 3. se gâtaient, were getting serious. Cp. p. 160, line 15, and p. 12, note 1.
  - 4. flanquer à la porte, turn out of doors. Cp. p. 60, line 24.
  - 5. pension, board (also "boarding-school," and "boarding-house").

Page 208. — I. sacrée, accursed. Slang. 2. bénéfice, profit.

Page 209.— 1. en a pour des semaines, is in for it for weeks. Familiar.

Page 210.— 1. brassard, arm-piece indicating a member of the "Red Cross" society, who cared for the wounded and were regarded as non-combatants. Cp. p. 115, note 2.

Page 211. - 1. cerveau solide, clear head.

Page 212. — 1. bourrées, stuffed. Familiar.

NOTES 281

Page 213.— 1. Déchéance! Forfeiture! They clamored that Napoleon should be adjudged to have forfeited the throne.

2. effondrement, "crumbling away."

Page 214.— 1. Wilhelmshoe, correctly Wilhelmshöhe, near Cassel in Germany.

Page 215. — 1. suivis, constant, unbroken. — troubles is an adjective.

2. lointain fracas, distant crash, i.e. the report of the crash, or fall.

Page 217. — 1. trouble, embarrassment.

#### CHAPTER XIII.

#### Paris Besieged.

During January, 1871, the three armies raised by the National Defense were defeated and dispersed: Chanzy at Le Mans, Jan. 6-12, Faidherbe at St. Quentin, Jan. 19, Bourbaki at Lisaine, Jan. 15. This last took refuge in Switzerland, Feb. 1. Meantime Wilhelm had been proclaimed German Emperor, Jan. 18. On the 19th the Parisians made their last sortie. Negotiations were begun on the 23d, and the Germans entered Paris on the 29th. They left it in charge of 12,000 French troops. These were driven from Paris or joined the Communists, March 18-22. On March 28th the Commune was proclaimed, and on April 2d the Provisional Government at Versailles began the second siege of Paris, which they entered May 21. Maurice was wounded May 23d.

Page 219.—1. place du Carrousel, i.e. in the heart of Paris.

Page 220. — 1. crue, freshet.

Page 221. — 1. borne, *limit*, *bound*. Cp. p. 97, note 5, and p. 54, note 4.

2. givre, hoar-frost. 3. lâches, let loose. 4. combustible, fuel.

Page 223. — 1. effondrement, collapse of their hopes.

2. visqueux, sticky, viscous. 3. mortelles, dreadfully tedious.

Page 225. — 1. prirent . . . course, "started on the run."

Page 226. — 1. laissant, i.e. by desertion.

- 2. forcenés, fanatics. 3. jouisseurs, high-livers. Familiar.
- 4. justement, i.e. he had just left. The order is inelegant.

Page 227. — 1. fichât la paix, "let him alone." Cp. p. 48, line 27. 2. gueuse, "beggarly." Familiar.

Page 228. — 1. belle besogne, "pretty business." Familiar.

2. d'avoir poussé, because he had grown up. Familiar.

Page 229.— 1. sedentaires, undrilled militia. Properly troops enlisted for garrison duty only.

Page 230. — 1. convois, funerals. — corbillards, hearses.

- 2. soûlerie, intoxication. Slang.
- 3. à pleins tonneaux, by the caskful.
- 4. arrondissement, ward, of which each in Paris has its maire, whose office (mairie) is often a palatial building.

Page 231.—1. tricolore. The flag of the first Republic, of the Orleans monarchy, the second Republic, the Empire and the third Republic, was red, white and blue. The Legitimists clung to the white with *fleurs de lys*, the Communists used plain red.

- 2. blouse, workman's dress. Cp. p. 180, note 3.
- 3. décidément, definitely, finally.

Page 232.—1. flambât. Optative. Would that the whole city might blaze. So too purifiât, line 6, and payât, line 11.

- 2. douzaine à peine, hardly a dozen. The order is not usual.
- 3. tournés, flanked, and so attacked from the rear (rabattirent, line 32).

Page 233. — 1. fait le coup de feu, been in action.

- 2. esplanade, the parade-ground in front of the great soldiers' home (Invalides) founded by Louis XIV.
  - 3. enlever, carry. Military.
  - 4. propriété, property, not "propriety."
  - 5. par exemple, indeed, not "for example."

Page 234. - 1. dégrisé, sobered. Familiar.

NOTES 283

#### CHAPTER XIV.

## PARIS ABLAZE.

On May 23d Henriette reached Paris. Already the Communists, despairing of success, had begun to set fire to the portions of the city that they were compelled to abandon, and they continued this vandalism until they were finally crushed, May 28th, the day of Maurice's death and the close of this book.

Page 235. — 1. ligne ferrée, railroad line.

- 2. serré, buttoned tight. The coat of a Prussian officer is noticeably long and tight-fitting. 3. sec, stiff, disdainfully presumptuous.
  - 4. à la clarté brave et droite, at the honest, straightforward light.

Page 236. — 1. passerelle, foot-bridge, over the railroad tracks.

2. talus, embankment of a cutting for the track.

Page 237. — 1. haine de race, racial hatred.

- 2. justicier, judge and executioner. 3. raie, streak.
- 4. crues, outbursts. See p. 220, note 1. 5. houle, billow, wave.

Page 238.—1. sanglé, buttoned tight. Cp. p. 235, note 2, and p. 130, line 16.

- 2. faisait marché, was bargaining.
- 3. ne tarissait pas, never ran dry, i.e. talked incessantly.

Page 239.— 1. poste, i.e. of the Communists who still held the part of Paris next to the Saint Denis suburb whence Henriette came.

Page 240.— 1. doublure, lining.

- 2. attacha, i.e. fastened the arm over the wound.
- 3. à l'écart, out of the way. 4. mâchait, muttered. Slang.

Page 241.—1. quai. The Seine within Paris is walled in by a high stone *embankment*. There are landings below and steep ascents (berge, p. 243, line 30).

- 2. gerbes, sheaves of flame.
- 3. bains, péniches, floating baths, lighters (or small freight-boats).

Page 242. — 1. gercés de lézardes ardentes, cracked in burning zig-zags.

- 2. s'achèverait. Note the conditional. "It seemed as though it would."
  - 3. branle, rush. Cp. p. 29, note 1, p. 92, note 5, p. 126, note 1.

Page 243. — 1. braise, living fire.

2. bouquet flamboyant, the final piece in an exhibition of fire-works.

3. berge. See p. 241, note 1.

Page 244.—1. crêpe. The statue of Strassburg was decorated on anniversaries with mourning wreaths, in token of the cession of that city and fortress to the Germans.

Page 245.—1. communards, Communists.

Page 246. — 1. soûls, intoxicated. Vulgar.

2. broyé, wounded, crushed.

Page 248.— 1. fichez de moi, jest with me. Cp. notes to pp. 7, 10, 13, 71, 108, 168, 173, 207, 227.

2. las de, worn out with, not "tired of."

3. s'y prendre, go about it. 4. gredins, scoundrels.

5. saleté, vile thing. Slang.

Page 249. — 1. vendredi, May 26th. 2. hallucinées, deluded.

3. soupirail, ventilator of a celler or sewer.

4. mitron, pastry-cook's boy. 5. air de chasse, hunting tune.

Page 250.— 1, rougeoyait, grew red. Familiar.

Page 251.—1. ce n'est pas grand'chose de bon qui s'en ira, nothing of great account will perish.

2. gifle, whipping. Literally, "box on the ear."

3. démence, madness. 4. pondérée, weighty, serious.

Page 252. — 1. dimanche, May 28th.

Page 253.— 1. braisillaient, etc., glowed like coals blown by invisible bellows.

Page 254. — 1. fusillés. The Versailles troops shot many prisoners of both sexes.

2. éventrées, gutted. 3. coucher d'astre, sunset.

4. achevait de se consumer en braise, finished its fiery destruction.

5. acharnement, tenacious rage.

6. à pleins quartiers, by the district-full. Cp. p. 231, note 3.

7. hurlante, roaring.

Page 255. — 1. en friche, fallow.

# VOCABULARY



# **VOCABULARY**

Elementary words and familiar words whose form unmistakably suggests the only rendering here called for, such as  $\hat{age}$ , Bible, classe, are omitted. The articles, pronouns, and the commoner prepositions and conjunctions appear only in peculiar or perplexing uses. Compound words are listed under their first part, adverbs under the adjectives from which they are formed. Words used as both nouns and adjectives are given under the latter and, unless the gender is common, distinguished by a gender sign.

# Α

abandon m. abandonment, forsaking, neglect
abandonner abandon, evacuate
abattre strike down (off), take
down, amputate, slaughter;
s'—fall, tumble, sink; abattu
cast down, overwhelmed
abeille f. bee
abêti stupefied
abnégation f. abnegation, selfdenial
abominable abominable; —ment
—ly
abomination f. abomination,
horror
abonder abound

aborder meet, come upon, get ashore
aboutir (à) end, result, come out abri m. shelter; à l'— safe; see tente, tranchée

abord m: d'— at first, first

abriter shelter, hide absolu absolute; —ment —ly absorber absorb

absurdité f. absurdity accablement m. dejection, stupor accabler oppress, overwhelm; accablant oppressive accélérer: s'— grow faster accent m. accent (195, 19 foreign tone in speaking French)

accepter accept
accident m. accident, irregularity, abrupt change

acclamation f. acclamation, cheer, hurrah acclaim

accompagner accompany

accomplir: s'— become complete; accompli accomplished accouder: s'— lean on one's elbow; accoudés "head on

elbow,'' 198, 4 accoupler group

accourir (aux. être) hasten, run (come) up

accoutumer accustom

accroître increase; accrues growing, 234, 18

accroupi crouching, sitting on one's heels

accueillir receive

acculer bring to bay

accuser accuse; s'— accuse one another

acharnement m. tenacity, stubbornness, blind fury

acharner: s'- persist, grow stubborn or violent, be con-

affirmer affirm, assert

affluer flow, be gathered, 139, 4

affliger afflict

centrated; acharné persistent, fanatic acheter buy achever finish, complete, kill, use up; - de end by, with inf. have just, as 40, 12; s'end, draw to a close, be consumed; s'- d'un seul coup perish in one burst of flame, 242, 15 acier m. steel acquérir acquire **âcre** acrid **âcreté** f. acridity acte m. act, action acteur m. actor; actrice f. actress acti-f, -ve active, energetic activer stir (a fire), quicken activité f. activity, alertness adieu m. good-bye, farewell admettre admit administration f. office, 229, 6 **admirable** wonderful adorer adore adosser lean, support; s'contre put one's back to; adossé propped adoucir mollify, soften, ease adresse f. address, deftness, handiness, skill adresser address; — la parole speak; s'— à address, speak or turn to adroit skilful; —ement —ly adversaire adversary s'— grow affaiblir weaken; weak; affaibli weak, sinking, faint, muffled affaire f. affair, case, business, "bargain," 197, 1; — à trouble with, 16, 25; lui ont fait son — have killed him, 182, 1; compare 134, 19 affaisser: s'— sink; affaissé sunk affamé famished affecter pretend ~ve affirmative; affirmati-f, --vement ---ly

affoler make wild; affole wild, terrified affreu-x, -se awful, frightful; – sement —ly affût m. gun carriage; à l'- on the watch afin (de) so as, in order Afrique f. Africa; d'— African (i.e., Algerian) âgé de "x" ans "x" years old **agenouillé** kneeling aggraver: s'— grow stronger or worse or more severe; aggrave aggravated agressi-f, -ve aggressive agir act; il ne s'agissait plus que d'aller it was now only a matter of going, 220, 8 **agitation** f. agitation, stirring agiter agitate, toss about, shake, disturb, wave; s'— be restless, toss or move about, stir, get excited, be waved; agitée eager, 43, 7 agonie f. agony, death struggle, last gasp; d'- "of the dying," 100, 12 agoniser be dying or gasping, struggle with death, suffer ahuri bewildered ahurissement m. bewilderment aide f. aid, help; m. — de camp aid-de-camp; — ambulancier hospital assistant; pointeur assistant gunpointer aider aid, help aigle f. eagle (a standard) aigre sharp aigu, -ë sharp, pointed, shrill, acutely felt, 252, 32 aiguille f. needle aile f. wing ailleurs elsewhere; d'— besides, anyway, though, however, then too

aimer love, like; — mieux prefer; aimé beloved, favorite aine f. groin ainsi so; — que like, just as air m. air, look, manner, appearance, tune; grand — fresh air; en l'— exposed; avoir l'— seem

aise f. ease, relief; pl. ease, 3, 2; à l'— and aisément easily

ajouter add

ajuster take aim at, 167, 9

**alarmer** alarm

alezan chestnut-colored, bay (horse)

algarade f. annoyance, affront algèbre f. algebra

Algérie f. Algeria (in Africa; and a plateau immediately north of Sedan)

aligner align, dress (military);
s'— be ranged in line

aliment m. food; un — something to feed on, 75, 13

allée f. going, avenue allégement m. relief

alléger: s'— ease or relieve oneself

allégresse f. light-heartedness, delight

Allemagne f. Germany allemand German

aller (aux. être) go; with inf.
be going to, begin to; va go!
come! "get out!" allons
come! really! ça va bien
(toujours) that's all right;
ça va tout seul that's a matter
of course; ça va-t-il does that
suit? s'en — go off (away),
depart, vanish, die; — bien
be well

allonger lengthen, quicken (steps), lunge (in fencing), hit, stretch (out); s'— be stretched, lie down, trail along allumer light, set afire; s'— catch fire, set itself afire, be lighted, begin to shine

allumette f. match allure f. bearing, manner alors then, but

alourdi oppressed, weighed (down), made heavy

Alsace f. Alsace (departments of Haut Rhin and Bas Rhin; German from 1871 to 1918, rejoined to France in 1918)

alsacien, -ne Alsacian
amaigri emaciated
amarrer moor
amas m. heaping up
amasser pile up
ambitionner aspire to

ambulance f. field or temporary hospital; — volante (et de premiers secours) dressing or first aid station

first-aid station

ambulancier m. see aide ambulant itinerant

ambusqué hidden, in ambush âme f. soul, spirit

amener lead, bring; s'— be coming, 98, 1

am-er, -ère bitter; —èrement

amertume f. bitterness

ami m., -e f. friend, beloved aminci emaciated

amitié f. friendship amollir: s'— soften

amour m, love

amoureu-x, -se lover, in love (de with)

amuser amuse, play with ancien, -ne old, former

ancien, -ne old,  $\hat{a}$ ne m. donkey

anéantir destroy; s'— be crushed; anéanti annihilated, collapsed, overwhelmed, reduced to nothing

anéantissement m. annihilation, prostration

Angecourt 11 km. from Sedan, near Raucourt

angle m. angle, corner Angleterre f. England [boding angoisse f. anguish, agony, fore-

angoisser distress animation f. liveliness anneau m. ring, link **année** f. year annihiler annihilate annonce f. announcement, proclamation annoncer announce; s'- present oneself antipatriotique unpatriotic antique antique, ancient anxiété f. anxiety anxieu-x, -se anxious, ominous; —sement —lv août m. August apaiser appease, pacify apercevoir and s'— perceive, see aplomb m.: d'— self-assured apostrophe f. oratorical reproach, 237, 11 apostropher address apparaître appear appareil m. apparatus apparition f. apparition, sight appartenir belong **appel** m. appeal, call, roll-call; d'— appealing appeler appeal, call, summon; s'— be called or named applaudir applaud **appliquer** apply, place apporter bring apprendre tell, learn apprêter: s'— prepare, get readv approche f. approach; see luapprocher (de) approach, bring up; s'— (de) approach approuver approve appuyer lean, support; lean après after, afterwards; midi m. and f. afternoon(s) arabe Arab arbre m. tree **arbuste** m. shrub, bush arc m. arc, arch; Arc de Triomphe Triumphal Arch (on

the Place de l'Étoile in Paris) ardemment ardently, eagerly Ardennes forest southwest of Sedan extending into Belgium ardent ardent, blazing, eager ardeur f. ardor, heat ardoise f. slate (roofing) **argent** m. silver, money Argenteuil: rue d'- from rue St. Roch to rue de l'Échelle aristo m. aristocrat (slang) arme f. weapon, gun, kind (of weapon, 24, 6) **armée** f. army armer arm armoire f. wardrobe, linen closet arrachement m. rending, sunderarracher tear (off, away), snatch off, drag, draw; s'— tear oneself away arranger arrange, "fix"; s'settle itself arrêt m. halt, pause arrêter arrest, stop; à quel parti s'- come to what decision arrière m.: en — (de) behind, to the rear, back(ward); —garde f. rear guard arrivée f. arrival; d'— incoming, 234, 24 arriver (aux. être) arrive, reach, happen, succeed, "get there" arrondir bend, round, bow; arrondi wide open (eyes) arrondissement m. district (political) arroser sprinkle, water, wash down **artilleur** m. artilleryman asile m. refuge assaillant m. attacker assassinat m. assassination assassiner assassinate, kill assaut m. assault; donner l' assault

Assemblée f. Assembly (i.e., legislature) asseoir seat, 187, 2, sit, 165, 22; s'— sit (down); assis sitting, seated assez enough, sufficiently, quite assiéger besiege assiette f. plate, place **assistance** f. help, aid assister assist; — à witness, be present at associer associate; s'- à sa maison take into one's firm or partnership assombrir: s'— grow darker or sadder; assombri gloomy assommer strike dead; assommé overcome assoupi drowsy assourdir muffle, dull (sound); assourdissant deafening assourdissement m. deafening crash assurer assure, tighten astre m. star, sun atroce atrocious, awful attacher attach, bind attaque f. attack attaquer attack attarder delay; s'- delay, get belated, linger; attardé lingering, held back atteindre attain, reach, hit. wound atteler harness attendre await, wait; s'- expect attendrir soften attendrissement m, softening, emotional tenderness attente f. expectation, suspense, waiting attique m. attic, upper story attirer attract attiser poke (fire), blow bright, 253, 29 attitude f. attitude, situation attraper catch, get

attrister make dreary

**aube** f. dawn auberge f. inn aucun any; with negation expressed or implied, 76, 7, no audace f. audacity, boldness au-dessous below, under au-dessus (de) above, over augmenter increase, grow, reënforce (**de** by) **aujourd'hui** to-day, now auparavant and d'— before **aurore** f. dawn aussitôt immediately Austerlitz 120 km. north of Vienna, scene of battle, Dec. 2, 1805 autant as much, the same; que as much (far) as; d'plus que so much the more as automne m. autumn, fall autoriser authorize **autorité** f. authority autour(d') around autre other; for distinction or emphasis only, e.g., 9, 11; -ment otherwise; à un next! 175, 30 autrefois formerly **Autriche** f. Austria avaler swallow avance f.: à l'— in advance avancer advance, push out, stretch out, bring forward; s'— come forward, advance ayant before; en — forward, in front; en — de before, beyond, in front of; à l'- de in the front of; —-garde f. advance guard; —-poste f. outpost; — -train m. limber, fore-carriage; —-veille f. second day before avantage m. advantage avare sparing avec with; d'- from avenir m. future aventure f. adventure averse f. downpour, shower avertir warn, inform

bambin m. "youngster"

bancal maimed, limping

shoulder," 230, 20

bande f. band, bandage, strip,

bandit m. bandit, scoundrel,

bandoulière f.: en — like a shoulder belt, "slung over

barbare savage, improvised, 240,

**barbiche** f. chin tuft, goatee

barrer bar, obstruct, shut off

**barrière** f. barrier (post for

bas, -se low; au (à, en) — de

collection of city import taxes,

at the foot of; **en** — down-stairs, in *or* on the street;

dans le — de below; tout —

in a low voice; basse fosse f. dungeon, underground cell;

**voiture** —**se** f. farmer's cart

banc m. bench

bander bandage bandière f. see front

mob

rascal

**barbe** f. beard

**barbu** bearded **barque** f. boat

octroi)

barricader barricade

avertissement m. warning
aveugle blind (person)
aveugler blind
aviser notice; s'— conclude,
make up one's mind
avocat m. lawyer; reçu — admitted to the bar, 3, 29
avoine f. oats, oatmeal
avoir have, give (glances), make
(gestures), take (place), utter
(cries); y — be; il y a
(avait, aura) there is (was,
will be); qu'est-ce que tu as
what is the matter with you?

(gestures), take (place), utter (cries); y — be; il y a (avait, aura) there is (was, will be); qu'est-ce que tu as what is the matter with you? 173, 8 avortement m. failure В Babylone f. Babylon (alluding, 238, 19, to the Book of Revelation, xviii, 2) Bac: rue du — "Ferry Street." (half km. east of the Legion of Honor palace, 231, 6 badigeonner whitewash, splash (with oil) bagages m. pl. baggage **baigner** bathe **bâiller** gape, stand ajar bain m. bath; —s froids river bathhouses **baïonnette** f. bayonet baiser kiss baisser lower, hang (head), set (sun); se — stoop, bend over balai m. broom; coup de sweeping Balan halfway between Bazeilles and Sedan balancer poise, sway balayer sweep (up)  ${f balbutiement}$  m. stammering balbutier stammer **balcon** m. balcony

Bastille Bastile (site of an old castle and dungeon, 1.5 km. east of the Tuileries) bastionné fortified bataille f. battle; en — ready for action **bataillon** m. battalion bateau m. boat, pontoon; pont de -x pontoon bridge **bâtiment** m. building, structure **bâtir** build **bâtisse** f. structure **bâton** m. stick, staff battant *m. see* battre **battement** m. pulsation batterie f. battery **Bâle** Basle (in Switzerland) battre beat, batter, strike, ballant dangling throb, blink (eyelids), tramp, balle f. ball, bullet, cannon-shot wander about in (streets or woods); — la route make one's way; se — fight; battant m. leaf of a double door; à deux battants wide open, 85, 30; pluie battante f. pouring rain; battue f. beating up (of game), "drive," 195, 32; see retraite

bavardage m. talk, babble Bavarois and bavarois Bavarian

Baybel farm near Mouzon, 15 km. southeast of Sedan

Bazaine (1811–1888) French marshal who capitulated at Metz in the Franco-Prussian War

Bazeilles 4 km. south of Sedan béant gaping, staring, 161, 27 beau, bel, belle, beaux beautiful, good, fine (weather, 207, 26); on avait — en raser it was no avail to mow them down, 133, 29; —-frère m. brother-in-law; see danser

beaucoup (de) much, many

beauté f. beauty bec m. beak, "mouth"; — de

gaz gas jet bégayer stammer

Belfort fortified city 38 km. west

of Mulhouse belge Belgian

Belgique f. Belgium; de — Belgian

Belleville workmen's quarter in northeasiern Paris

Bellevue: château de — 2 km.

east of Donchery belligérant belligerent

belvedere m. outlook, belvidere

**bénéfices** m. pl. profit(s)

bercer cradle

berge f. slope, river bank

besogne f. task, work, "business," 87, 25

besoin m. need, longing; avoir — need

bête stupid, silly; f. beast,

animal, horse; —s de somme pack horses

bêtise f. nonsense betterave f. beet

Beurre: rue au — "Buttermarket Street" (in Sedan)

bichonner curl (hair)

bicoque f. hut, paltry house, "shanty"

**bidon** m. flask

bien good, well, comfortable; just, precisely, heartily, probably, about, of course, after all, to be sure, please, very; often for emphasis only; —

que although; m. property

bientôt soon, almost bifurquer fork, divide

billet m. note, message

binocle m. eyeglasses, field glass

biscuit m. biscuit, "hard-tack" Bismarck, Otto von (1815-1898) Prussian chancellor

Bitche frontier fortress 60 km. north of Strasbourg

bivouac m. bivouac; pl. shelter

bivouaquer camp in the open, bivouac

blafard dull

blan-c, -che, white; m. whiteness, 38, 23; — de poulet m. chicken breast

blanchâtre whitish

blancheur f. whiteness, pallor blanchir whiten, lighten, dawn;

— à chaux whitewash

blé m. wheat, grain

blême pale, wan, sallow, livid blêmir turn pale; — encore make yet more wan, 30, 9

blesser wound, bruise, hurt;

blessé m. wounded man

blessure f. wound

bleu blue; —-ciel sky-blue

**blocus** *m*. blockade **blond** fair-haired, blond

blotti crouching, hiding

**bouger** stir, budge

Bougival 8 km. west of Paris

**bougie** f. candle

blouse f. workman's jacket, blouse **bœuf** m. ox; pl. cattle boire drink bois m. wood, woods, firewood, park; see Boulogne boisé wooded **boîte** f. box, pack bombarder bombard bon, -ne good, kind, good-natured, fine, lucky, 118, 3; well! all right! — vivant high-liver; c'est — very well! à quoi — why? what is (was) the use? f. servant, maid **bond** m. bound bonheur m. happiness, fortune; au petit - at random bonhomie f. good humor, good fellowship bonne f. see bon bonnet m. cap bonsoir m. good evening (99, 30, ironical) bonté f. kindness bord m. edge, side; — du ciel horizon **border** border, line borne f. limit, boundary, landmark, spur-post; sans boundless borné dull-witted, narrowminded, simple, 169, 22 bosse f. hump, mound **botte** f. boot, bundle **bouche** f. mouth, muzzle (of guns), lips; à pleine — by the mouthful **bouchée** f. mouthful **boucher** m. butcher; commerce de — ambulant butcher'scart trade, 208, 3 boucher choke, block, obstruct, blind, 40, 2 **boucherie** f. butchery, slaughter **boucle** f. buckle, loop boucler inclose

**boue** f. mire

**bougeoir** m. candlestick

bougre m. bougresse f. "beast," scoundrel, "old rascal," 127, 21, "fellow" (when used by officers to privates) **bouillie** f. pulp **bouillir** boil **bouillon** m. broth Bouillon 15 km. northeast of Sedan, 22 km. from Remilly (217, 30), in Belgium **boulanger** m. baker **boulangerie** f. bakery boulevard m. boulevard (broad street with trees) bouleverser shock, overturn, "upset"; bouleversé startled, taken aback Boulogne: Bois de — large park just west of Paris boum bang! bouquet m. clump; — flamboyant culminating firework, Bourbon: palais — or Palais-— then meeting place of the Corps législatif, now of the Chamber of Deputies bourdonnement m, buzzing, humming, roar bourdonner buzz, hum, murmur **bourg** m. town bourgeois middle class (person), civilian, "gentleman," 186, 4; en — in civilian dress **bourgeron** m. workman's jacket bourrade f. blow with a gun butt, 170, 25 **bourrer** stuff **Bourse** f. Stock Exchange (northeast of the National Library in Paris) bousculade f. jostling, crowding, rush bousculer jostle, hurry, "upset" **bout** m. end, tip, piece;  $\hat{a}$  —

to desperation, 171, 19; à —

portant point-blank, 133, 30; à tous les —s at every corner; venir à — de finish with; par quel — le prendre where to take hold of him, 121, 16 bouteille f. bottle boutique f. shop bouton m. button

braillard noisy, loud-voiced braise f. live coals, living fire,

braisillement m. flare

braisiller shimmer, sparkle, glow

brancard m. stretcher

brancardier m. stretcher-bearer branche f. branch, jaw (of a

vice)

brandir brandish, shake
brandon m. lighted wisp (straw)
branle m. shaking, quaking,
commotion; en — in full
swing

braquer aim, point, turn; — les yeux look sharply, 6, 26 bras m. arm, "hand"

brasier m. brazier, heap of live coals, burning mass

brassard m. arm band

brave brave, good, gallant (person); — homme m. fine fellow; — monde m. good

fellows, 193, 3 braver brave, confront, resist bravoure f. bravery, courage,

daring, manhood

brèche f. breach; battue en — breached by artillery fire

bre-f, -ève brief, crisp, cutting Brest an Atlantic port 680 km. from Sedan

bretelle f. strap

Briancourt 6 km. northwest of
bride f. bridle; à toutes —s at
full gallop

brièvement briefly
brigade f. brigade; de --- brigadier

brigadier m. corporal (in cavalry and field-artillery)

brigand m. brigand, thief briller shine, sparkle brillant bright; m. diamond brin m. slender stalk, bit brique f. brick briqueterie f. brick kiln briser and se — break brodé embroidered

broderie f. embroidery, gold lace (on uniforms)

bronze m. bronze (i.e., cannon, 146, 26)

brosser brush

brouette f. barrow, handcart brouillard m. fog, mist

broussailles f.  $p\vec{l}$ . underbrush broyer crush, smash; machine

à — crusher, 92, 30 bruit m. noise, creaking, 185, 13; rumor, report; à petit —

quietly brûler burn (up), scorch (se one another's, 168, 19), give pain, 122, 14; fire (cartridges, 65, 23)

brume f. fog, haze, mist; de —

brun brown, dark

brusque sudden, sharp; —ment

brutal brutal, rude, forced;
—ment —ly, wantonly, 163, 18
brute f. brute, beast, dullard,
brutality, 109, 17

bruyant noisy

Bruxelles Brussels (capital of Belgium)

Bry or Brie 2 km. north of Champigny on the Marne

bûcher m. pyre

buisson m. bush bureau m. desk, office; — de la guerre ministry of war, war office

busqué arched

but m. end, aim, purpose

buter (dans) jostle, butt, come abruptly (on)

butte f. hill (i.e., Montmartre,

231, 12); — des Moulins "Mill Hill" (east of Palais Royal, now leveled) butter stumble Buzenval at Rueil, 6 km. west of Paris

#### C

ça that, it, "the right thing"; ah - come now! really! c'est pour — que that's why cabaret m. tavern, inn **cabinet** m. cabinet, closet, study; - de toilette dressing room, 83, 28 cabrer rear (horse) cabriolet m. cab, chaise cacher hide cadavre m. corpse, body cadeau m. gift cadenas m. padlock cadre m. frame café m. coffee **cage** f.: **en** — caged cahoter jolt caisse f. box caisson m. ammunition car calciné calcined, burnt calcul m. calculation calèche f. open carriage; louage public carriage **calme** calm, quiet; m. calm, repose calmer calm, quiet; se — get or grow calm calvaire m. calvary (hill surmounted by a crucifix) camarade comrade (man or woman) **campagne** f. campaign, open country, countryside; plains; faire — be on active service **campement** m. camp ground camper camp, encamp canaille vulgar, vile; f. rabble, scum; gens —s scoundrels canapé m. sofa candide sincere

canne f. cane canon m. cannon, barrel (gun), cannonade; —s de campagne field guns canonner cannonade canot m. rowboat cantine f. canteen, sutler's tent capitaine m. captain capitale f. capital (city, 237, 6) capituler surrender capon m. capon, coward caporal m. corporal capote f. cape, cloak car for carcasse f. carcass, body, life caresse f. caress; de - endearing caresser soothe Carignan 19 km. southeast of Sedan on the Meuse carotte f. carrot carré square, square-built, broad; m. square (of soldiers, 187, 24), field, 72, 10 carreau m. square, tile floor, tiling carrefour m. crossroads, crossing (streets) carrelé floored with tile carriole f. cart (small, with springs), jaunting-car Carrousel: place du — within the Louvre, Paris cartouche f. cartridge cartouchière f. cartridge box cas m. case; dans le — où in case caserne f. barracks casque m. cap, helmet casquette f. visor cap casse f.: de la — "a smash," 98, 24 casser break (down), weary, rack, 141, 31; cassé stiff, 186, 29; — la gueule perish, "go to smash"; se faire —

la gueule get killed, 21, 8

Cassine f. northern quarter of

casserole f. saucepan

Sedan

castel m. (old form of château) countryseat, castle Castiglione in Italy, scene of battle, Aug. 5, 1796 cauchemar m. nightmare cause f.: à — (que) because causer talk, seem to talk, 186, 29 cavaler: se - "run for it," 98, cavalerie f. cavalry cavalier m. horseman caverne f. cave ce: - que tu es bon how good you are! **céder** yield ceinture f. girdle, belt, waistband **ceinturon** m. girdle, belt **cendre** f. ashes cent hundred; — -gardes imperial bodyguard centaine f. hundred centenaire century-old centre m.: du — central cependant meanwhile, yet, still, however cérat m. ointment cercle m. circle cerner shut in certes of course! verily! certitude f. certainty, assurance cerveau m. brain, "head" **cervelle** f. brain(s) cesse f. cessation; sans — constantly cesser cease chacun each, everybody Chagny near Omont 20 km. southwest of Sedan chagrin m. grief, trouble, regret, vexation; *see* faire **chaîne** f. chain chair f., —s f. pl. flesh **chaise** f. chair châle m. shawl chaleur f. heat Châlons 40 km. southeast of Rheimschambellan m. chamberlain

chambre f. room; — de bonne maid's room champ m. field; pl. country (side); à travers —s "'cross lots" Champ de Mars parade ground in Paris, north of Seine, between Quai de Grenelle and rue Saint-Dominique Champs-Elysées parked avenue northwest from Place de la Concorde in Paris Champagne f. old duchy in northeastern France Champigny 7 km. east of Paris on the Marne, scene of battle Dec. 2, 1870 chance f. chance, fortune, luck chanceler stagger, totter **changement** m. change changer change; se — en become; nous — trop be too "queer" **chanson** f. song chant m. song chanter sing; chantant rhythmic, 144, 13 **chape** f. cape **chapeau** m. hat Chapelle: la — 7 km. northeast of Sedan chaperon m. coping chaque each, every **charbon** m. coal, charcoal Charenton, "Charentonneau" suburb in the southeast of Paris **charge** f. charge, load chargement m. loading charger charge, load, burden; se — de take charge of, undertake **charme** m. charm, attraction, delight **charnier** m. charnel place, 193, 8 charpente f. frame, timber, beams, 55, 9 **charpie** *f*. lint charretière f. barn door, cart gate, 170, 2

charrette f. little cart; —s des cultivateurs farmers' carts charrier carry away; charrié drifted along, 108, 28 **charrue** f. plow chasse f. hunt; air de - hunting tune; — à l'homme man hunt chassepot m. rifle (invented by A. A. Chassepot, 1833-1886, and adopted in 1866) chasser chase, drive chasseur m. light cavalryman (infantryman), scout **chaste** pure **chat** m. cat **château** m. castle, countryseat **châtier** chastise Chatillon 4 km. south of Paris chaud warm, hot; dans une fièvre —e in feverish excitement, 251, 29; faire — à warm, 10, 16 chauffer: se — warm oneself **chaume** m. stubble field **chaussée** f. highroad, roadway chausser: se — put on one's shoes **chaussure** f. foot gear; pl. shoes chaux f. lime; see blanchir chavirer upset, turn inside out; chaviré rolling, 113, 2 **chef** m. head, chief, leader chemin m. road; — de fer railroad; mettre "x" dans son — show "x" the way **cheminée** f. chimney, chimneytop, fireplace, mantelpiece **cheminer** march, make one's **chemise** f. shirt; **en** — **i**n shirt sleeves chêne m. oak Chêne: le — (-Populeux) railway junction at the Aisne canal 25 km. southwest of Sedan **chenille** f. caterpillar Chennevières o km. southeast of Paris

**ch-er,** -**ère** dear; —**èrement** —ly **chercher** seek, look for, get chéri darling chéti-f, -ve frail, tiny **cheval** m. horse;  $\hat{\mathbf{a}}$  — on horseback **chevalier** m. knight Chevalier: bois - woods 5 km. east of Sedan **chevauchée** f. cavalcade **chevet** m. bed's head **cheveu** m. hair **cheville** f. ankle **chez** at the house (office, factory) of, in one's case (mind); with (to, at); home, 224, 19 chien m. dog; nom d'un — "dog-gon-it"! avoir une faim **de** — be ravenously hungry **chiffre** m. figure **chimiste** m. chemist Chine f. China **chirurgien** m. surgeon **choc** m. shock, jar, noise **choisir** choose **choix** m. choice, selection **choléra** m. cholera, pestilence chose f. thing; autre — else, 13, 1; quelque — something, anything **chou** m. cabbage **chronique** chronic **chuchotement** m. whispering chuchoter whisper **chute** f. fall, tumbling **cingler** lash, grip cinquantaine f: une — about **circonstance** f. circumstance circuler circulate, be current, pass, run (of trains, 236, 5) cire f. wax cirer wax cité f. city citer cite, quote citoyen, -ne citizen clair clear(ly), bright clairon m. bugle, bugler **clameur** f. clamor

clapotement m. clatter clarté f. clarity, brightness, glare classique classic, regular, conventional clef f. key **cloaque** m. sewer, vile place, 197, clocher m. belfry, spire clos closed, shut, tight **clôture** f. inclosure clouer nail, fasten, hold, 160, cochon m. pig, "beast"; - de soleil beastly sun! 170, 10 Cœuilly 2 km. east of Champigny cœur m. heart, courage **coffre** m. box cogner knock, drive in, hit (out); se — "be scrapping," 163, 24 **cohue** f. mob, confusion, rout coiffer put on another's head; cover another with (de) something; se — cover one's head, do up one's hair; coiffé de having his head covered with, 195, 14 coiffure f. head-covering coin m. cornercolère f. anger, rage coller paste, stick, press; cling, stick close, squeeze oneself **collet** m. collar **colline** f. hill colonne f. column colorée colorer color, rouge; florid, 160, 2 colossal colossal, vast colosse m. colossus, huge man colporteur m, peddler coma m. coma, deep lethargy combat m. combat, battle, struggle, fighting combattre combat; combattu storm-tossed, 247, 4 combination, combination, scheme **comble** m. top; pl. roof combler fill in

combustible m. fuel comique comic comité f. committee **commandement** m. command, commissioning (as general-inchief, Aug. 19; cf. 213, 9) commander (à for persons, de for things) command commandant m. commander, commanding officer comme like, as, as if, as it were, something like, 100, 20; ça really now! 99, 24 commencer begin commerce m.: faire du — trade commettre commit commode easy, convenient, comfortable commun: vie —e life in common communard m. Communist Commune f. Commune (revolutionary government in Paris, March-May, 1871)communiquer communicate, be connected compact compact, crowded compagnie f. company; de bonne — of good breeding, 148, 24 **compagnon** m. companion **complaisance** f. indulgence compl-et, -ète complete; —ètement -ly compléter complete, fill up complication f. complicated \_ mass, embarrassment compliqué complicated, elabocomprendre understand, **compresse** f. compress (surgical) compromettre compromise comptable m. accountant compte m. count, account; avoir son — be "done for"; se rendre — de observe, notice, take account of compter count, expect concentrer and se - concentrate

consentir consent

concerter: se - consult one another concierge porter, portress conclure conclude, settle place de la Concorde: square east of the Tuileries. Gardens; pont de la — "Concord Bridge" (about 400 meters below the Solferino Bridge in condamner condemn condition f.: à la — d'aller if he went conducteur m. driver conduire conduct, drive, lead (to), take; se - behave conduite f. conduct Conférence: quai de la "Conference Quay" (along the Cours-la-Reine on right bank of the Seine in Paris) confiance f. confidence confident confident; m. trusted friend confier confide, intrust; fiant trustful confisquer confiscate **confondre**: **se** — be confounded or blended or mixed confus confused, vague; ment —ly confusion f. confusion, jumble congestionné swollen **connaissance** f. acquaintance, consciousness; prendre — de recognize, give consideration connaître know; se — know one anothe**r** conquérir conquer, win **conquête** f. conquest conscience f. consciousness, clear vision conseil m. council, counsel Conseil d'État Administrative Council; palais du — then on left bank of the Seine, just above the Légion d'honneur

conseiller counsel

conservation f. self-preservation conserver keep, save; nous conservions l'un pour l'autre keep alive for one another's sake, 52, 15 **consigne** f. order, orders consolation f. consolation, comconsolider "peg down," "stake" (tent)constater note, verify consterné taken aback **construction** f: pl. buildings; -s savantes shrewdly built structures construire build consumer: se — devour itself, 242, 14 contact m. hand-to-hand fight contenir hold; contenu m. contents, 201, 15 content satisfied, glad **contentement** m. satisfaction **contenter:** se — be satisfied, restrain or confine oneself, make oneself comfortable conter tell continu continual, constant continuel, -le continual, persistent, constant; —lement —ly continuer continue, keep or go on contourer go around, skirt contracter contract contraire contrary, opposed contrarier vex contre against, in return for, close to **contrée** f. country, region contremaître m. overseer, forecontremarche f. countermarch convaincre convince; convaincu convenable suitable, proper convenir agree; convenu underconvoi m. convoy, procession, baggage train, 17, 28

convoiter covet convulsi-f, -ve convulsive **convulsion** f. convulsion, twitching, quiver **copie** f. copy coq m. cock **coquelicot** m. poppy coquet, -te coquettish corbeau m. crow corbillard m. hearse corde f. cord, rope, string, clothesline **cordon** m. line corne f. horn, curved end, corner, edge corps m. body, corps (in an army); — **à** — close combat Corps législatif m. Legislature; Legislative Palace (once Palais-Bourbon, now Chamber of Deputies, about 400 meters from the Légion d'honneur, 231, 6, across the Seine from Place de la Concorde) correct correct, precise; —ement **correction** f. propriety, good breeding cortège m. train, procession, escort côte f. rib côté m. side; à — de beside, near; de - aside; de l'autre - on the other hand; de l'autre — de beyond; du de in the direction of coteau m. hill, hillside **côtelette** f. cutlet cou m. neck **couche** f. couch, bed coucher lie, lay, stretch, sleep, 21, 6; se - lie down, go to bed, sleep, set (of the sun); aller se — go to bed; couché stretched, lying, recumbent, abed; - d'astre m. sunset; à - dehors crazy idées notions, 173, 6 coude m. elbow, turn; — de la

**coulée** f. course (river), stream couler flow, pass, "go under" (die) couleur f. color; trois —s tricolor (red-white-blue flag of the Republic) couleuvre f. adder, snake Coulmiers 21 km. west of Sedan coup m. blow, stroke, thrust, shot, clap (thunder), attack, gulp, 1, 14, act, 233, 16; sur — in succession; d'algèbre algebraical device; — de botte kick; — de canon cannon shot; — de désespoir fit of desperation; — d'éperon spurring, spur; - de feu rifle shot; faire le - de feu fire, be firing (engaged, 233, 4), be under fire, be in action; — de filet "raid," "drive"; — de fouet lash; — de fusil shot; — de main helping hand, "lift"; — d'œil glance; de pied kick;de vent blast, jar; **à — sû**r surely; d'un seul — together; du instantly, suddenly, on the spot; tenter le — try the game, 240, 32; tout à (d'un) - suddenly, all at once coupable guilty (person) **couper** cut (off), divide, break; coupant sharp; coupé disconnected; — au plus court make short cuts, 99, 14 **cour** f. court, courtyard; **soldat** de -- "carpet knight" courage m. courage, heart; de - courageous courageu-x, -se courageous couramment currently courbaturé stiff (with fatigue, 172, 23) courbe f. curve courber curve, bend; se — be bent; **courbé en deux** crou**ch-**

ing low, 156, 19

Seine just below the Concord

Bridge, 243, 30

Courbevoie suburb northeast of Paris Courcelles a suburb of Rheims courir run, circulate; — à la baïonnette charge bayonets; courant current, scouring, 226, 4; courus incurred, 210, 27 couronner crown; se - be crowned or crested cours m. course course f. course, race, run; au pas de — on the run; a pris **ma** — ran, 89, 5 court short; see couper couteau m. knite coûter cost; coûte qui coûte at all costs couvent m. convent couver smolder **converture** f. covering; pl. bedclothes, blankets couvrir cover; couvert hidden; m. cover, place at table cracher spit **craindre** fear **crainte** f. fear crâne m. skull, brain; bold, dashing **crânerie** f. dash, boldness, bra**craquement** m. cracking, rattle craquer crack cravache f. riding whip cravate f. cravat, "knot" (for flags) créer create, procure créneler indent; crénelé battle-. crêpe m. crape, veil (mourning) **crépuscu**le *m*. dusk, twilight **crépitement** *m*. crackling crépiter crackle **crête** f. crest Créteil 6 km. southeast of Paris creuser crease, wrinkle, dig, 191, 31; se — be hollowed out, give way creu-x, -se hollow, sunken; m. hollow place

crever perish, die, 105, 17; les yeux de "x" stare "x" in face; **crevé** crushed, smashed, destroyed **cri** m. cry, exclamation, groan cribler riddle (se one another, 165, 6) crier cry out (à about, 230, 28), exclaim, scream Crimée f. Crimea (scene of a European war with Russia, *1854–1856*) criminel, -le criminal **crinière** f. mane crins m. pl. hair (horse's mane and tail) **crise** f. crisis, outburst crisper shrivel, clench, 128, 2 cristalin crystalline critique critical **croassement** m. croaking croire believe, think; — bien be sure croiser cross, fold; se - pass one another Croissy 8 km. west of Paris on the Seine croître grow; croissant crescent **croix** f. cross; — d'honneur cross of the Legion of Honor Croix d'Or "Golden Cross" (hotel in Sedan) Croix-Piau f. hill 4 km. southwest of Sedan **crosse** f. butt (of muskets) crouler crumble, collapse **croûton** m. crust cru see croire crû, crue see croître **cruche** f. jug crue f. freshet, rise (in a river), outburst cuir m. leather cuirasse f. breastplate cuirassier m. heavy cavalryman cuire bake **cuisine** f. kitchen cuisini-er, -ère cook cuisse f. thigh(bone)

cuivre m. copper; de — brazen, shrill, 168, 31

culbuter knock over, overthrow, throw, fall, stumble; se tumble, toss

culotte f. breeches

cultivateur m. cultivator, kitchengardener

culture f. culture, cultivation curiosité f. curiosity cytise m. laburnum

D

Daigny 4.5 km. east of Sedan dame f. lady; by our Lady! really! indeed! confound it! dangereu-x, -se dangerous Dannemarie 20 km.

Belfort

danse f. dance, "racket" danser dance, jump about (in a skillet, 14, 1); la — belle "have a fine dance" (ironical, 75, 11)

davantage more, further, longer débâcle f. breaking up, collapse débandade f. confusion, disorder, straggling (crowd)

débander unbind; se — straggle; **débandé** straggling, disorganized

débarbouiller: se — extricate oneself, "settle," 119, 1

débarquer get off, land, detrain, 22, 14

**débarrasser** clear, rid, disencumber; se — get rid of débattre: se — struggle, kick

(of horses)

**débauche** f. debauchery **débiter** retail, peddle **débloquer** clear, open

déborder overflow, overwhelm, outflank, rush out; débordé overflowing

déboucher pass, come or rush out

déboucler unbuckle

debout erect, standing, firm, 232, 9; tenir — keep on one's feet, hold out, 81, 32; mettre (remettre) get or stand up (again)

débrider unbridle

débris m. fragment; pl. remnants, wreckage

**débusquer** rush suddenly out **déception** f. disappointment déchaîner unchain, let loose **décharge** f. discharge, volley,

dumping ground

déchargement m, unloading

décharger fire

décharné skinny, gaunt

déchausser : se — take off one's shoes

**déchéance** f. forfeiture (i.e., by the Bonapartes of the empire, 213, 16)

**déchets** m. pl. trimmings, waste déchiqueter mangle

**déchirer** tear (**de** with) **déchirure** f. tear, rent **déchu** fallen, battered

décider persuade; se termine, be determined, make up one's mind; décidé determined, resolved; décidément surely, assuredly, definitelv

décimer decimate

décisi-f, -ve decisive, controlling déclarer declare; se — appear, break out

déclin m. decline, waning **décombres** m. pl. ruins, rubbish décomposer discompose, rack **découragement** m. discourage-

ment

**découronner** discrown, lop **découvrir** discover, uncover, bare; se — be exposed, expose oneself; **découvert** exposed

**décret** m. decree **décrire** describe décrocher unhook **dédain** m. disdain **dédale** m. labyrinth dedans within, into it; en de within; là- — in there défaire undo, unmake, take apart **défaite** f. defeat défense f. defense, prohibition **défi** m. defiance **défigurer** disfigure défilé m. narrow pass, defile, defiling, deploying, succes**défiler** defile, march past, pass définiti-f, -ve definite; -vement **défoncer** stave in, smash, crush déformer distort **dégager** detach, extricate, clear, release; **se** — release one another; get free, stand out, be exhaled **dégel** m. thaw dégingandé tottering, shabby, 67, 25 dégoûtant disgusting dégringolade f. tumbling, tumbled mass dégringoler tumble dégrisé sobered **déguisement** m. disguise dehors outside, in the open air; see coucher déjeter warp, distort; déjetée blown off, 194, 1 **déjeuner** lunch; m. luncheon delà: au — (de) beyond; par — over beyond délasser: se — relax, refresh oneself; **délassé** unbent délégation f. committee délicat delicate, dainty délicieu-x, -se delicious, delightful délirant delirious **délire** m. delirium délivrer deliver, grant déloger dislodge demander ask (à of), ask for

démarche f. step, bearing, manner, preparation démasquer unmask déménageu-r, -se mover, refugee, 18, 22 **démence** f. lunacy **démesuré** excessive, vast; —ment —ly **demeure** f. dwelling demeurer remain; demeurées left, 144, 19 demi m: à — half; — -voix low tone; —-heure f. half hour; —-jour m. twilight, half light; —-kilomètre m. half kilometer; —-million half million; —-section f. half section (i.e., quarter company); —-tasse f. afterdinner coffee, 24, 7; —-tour f. half turn; deux heures et demie half past two o'clock démolir demolish, destroy, kill **démolition** f. wrecking démonter dismount, put out of service démontrer demonstrate, prove, display démoraliser demoralize, disorganize **dénoué** unbound **dent** f. tooth dentelle f. lace, lace scarf, 85, 27 **dénuder** strip **départ** m. departure, start dépasser surpass, pass or project beyond or above **dépêche** f. dispatch dépêcher hurry; se — hasten, be in haste, "hurry up" déplacé misplaced **déposer** deposit, place dépôt m. training camp dépouiller despoil depuis (que) since, from, 82, 10, for the last, 2, 7 déranger trouble

démanger make (one) itch, 54,

**dérision** f.: par — in mockery derni-er, -ère last, final déroulement m. unrolling, expanse **dérouler:** se — spread out, be revealed **déroute** f. rout dérouter put out of the way, get rid of derrière behind; porte de back door dès (que) since, when, as soon as, from, at, 199, 20; — la **nuit** at nightfall; — lors after that, from that time on désarmement m. disarming désarmer disarm: désarmé without arms, 195, 22 désarroi m. disarray, disorganization **désastre** m. disaster désastreu-x, -se disastrous descendre (aux. être) descend, dismount, go or come or get down (stairs), get out (of car or carriage); take down or out, knock over (i.e., kill, 54, désert deserted déserter desert désespérance f. despair, desperation désespérer discourage; se be in despair; désespérant and désespéré despairing, desperate désespérément in desperation désespoir m. despair **déshabiller** and **se** — undress désigner designate, indicate désir m. desire désireu-x, -se desirous **désolation** f. grief, sorrow désolé grieved, vexed **désordre** m. disorder désorganiser disorganize désormais from now on desserte f. refuse

dessous and en — de below

destin m. destiny, fate détachement m. detachment, detail (military) détacher detach, make stand out; se - stand out détailler detail, examine détente f. relief from strain, relapsing, 208, 25 déterminer determine, occasion, produce déterré disinterred body, corpse détonation f. detonation, explosion, report (of gun) détour m. circuit détourner turn aside or away, dissuade détraqué put off the track, led astray, 252, 1 détremper drench détresse f. distress, desperate position détromper undeceive détruire destroy, massacre, 120, **dette** f. debt **deuil** m. mourning, sorrow; **de**  dreary, mournful deux: - fois twice; à eux (elles) — together; en – double; cinq sous les two for five cents, 201, 25 **dévaler** slope off, descend, sweep \_down devant before, in face of; — soi straight ahead dévasta-teur, -trice devastating **développer** develop, display devenir (aux. être) become; que devient-il what becomes of him dévêtir undress deviner guess, surmise, divine dévisager look in the face, scan, scrutinize devoir owe, be one's duty, be obliged or destined or going to; with inf. be supposed to.

dessus over; par - along over

1t, 240, 11

be probably with part., 52, 23; devait être and dut y avoir must have been, 179, 30; 98, 10; m. duty dévora-teur, -trice devouring dévorer consume **dévotion** f.: en — seriously attentive, 13, 30 dévouer devote **diable** m. devil, deuce, fellow; — de deuce of a; que · confound it! —ment deucedly diabolique diabolical, demoniadiane f. hunting call, reveille  $(rising\ call,\ 64,\ 26)$ dicter dictate Dieppe coast town 150 northwest of Paris Dieu m. God, in God's name! 243, 20, really! 28, 12; des armées Lord of Hosts; mon — heavens! goodness! really! sacré bon — for mercy's sake! difficile difficult; -ment hardly; très -ment with much difficulty; see digestion digestion f.: d'une — difficile hard to digest **digue** f. dike Dijon city 265 km. southeast of dilater: se — dilate, open wide diluvien, -ne deluging, pouring diminuer diminish dîner dine; m. dinner dire say, tell, think, 123, 1; se - say or tell to one another; en disaient si long talked so direction f. management, direcdiriger direct; se - turn discipliner discipline, chastise discussion f. dispute disparaître disappear; disparu hidden disperser disperse, scatter

disposition f. disposal disputer dispute; se - quarrel disséminer scatter dissipation f. dissipation, frittering away dissiper scatter; se — be dissolved, disappear distance f.: à des semaines de — weeks late, 212, 21 distinguer distinguish, make out (with eyes) distraire distract; se - divert one's mind distribuer distribute distribution f. issue (of rations which French soldiers cook by squads, I, II) divan m. lounge dizaine f. half score, about ten docteur m. doctor, Dr. dogue  $\dot{m}$ . mastiff doigt m. finger dolent piteous domestique servant (man or woman) dominer dominate, prevail over, overlook dommage m. damage; "a pity"! 106, 20 dompter tame, quell  $\mathbf{don}\ m.\ \mathbf{gift}$ Donchery 8 km. west of Sedan Donjon and donjon m. Castle Keep (all that remains of a 15th century stronghold in Sedan) donner give (up), yield, present, lend (hand); — sur face or open on dorer gild; doré golden, gilded, dormir sleep, lie, 244, 29 dos m. back dossier m. back (of seat) douane f. customhouse, revenue guard, 201, 27 Douay, Félix (1816-1879) a distinguished general doubler double

**doublure** f. lining **douceur** f. sweetness, gentleness, softness, calmness, pleasant thing, 207, 25 **douleur** f. pain, grief, sorrow douloureu-x, -se dolorous, grievous **doute** m.: sans — no doubt, of douter doubt, suspect; se -"have any idea," 65, 29; il n'y a pas à en — there's no doubt of it, 46, 4 douteu-x, -se doubtful dou-x, -ce sweet, gentle, soft, subdued; —cement —ly **douzaine** f. dozen Douzy 5 km. east of Bazeilles drame m. drama drap m. cloth drapeau m. flag draper drape, hang dresser raise, pitch (camp, tent), prick up (ears), set (up, against, 4, 1); se — rise, arise, stand erect (hair), bristle; faire se — wake, 168, 28; dressé sticking up, 185, 17 **droit** straight, unbending, erect, right, right-hand; tout straight ahead; m. law, law course, 5, 11; - des gens international law **drôle** queer, ridiculous dru thick **Ducrot, A. A.** (1817–1882) a very un popular general dur hard, heavy, stiff durci hardened, callous for durer last; durant during, (of time) **dynastie** f. dynasty (of the Bonapartes, 25, 17)

 $\mathbf{E}$ 

eau f. water, river, 240, 26; —de-vie brandy
éblouissement m. dazzling flash

**ébranlement** *m*. shaking, shock, crash **ébranler** shake; s'— get under écarquiller open wide écart m.: à l'- secluded, out of the way écarter push (put) aside, withdraw; écarté secluded, unfrequented; route écartée byroad; s'— step aside, stray **echanger** exchange échapper escape (à and de from); s'— get away écharpe f. scarf, sling, shoulder échec m. check **échelle** f. ladder **échelonné** in echelon, stationed at intervals, 206, 10 é**cheveau** m. skein, unwinding, 97, 8 échine f. spine, back **échiquier** m. checkerboard **échouer** run aground, strand, fail **éclabousser** splash, fleck **éclair** *m*. flash éclaircir: s'- grow thin éclaircie f. clearing, clear space éclairer brighten, light (up); s'— grow bright **éclaireur** m. scout éclat m. burst, outburst, fragment, sparkling, brightness; --- de voix shout, clamor éclater burst (with laughter, 3, 4); éclatant radiant, dazzling, bright, startling éclopé crippled, footsore **écorce** f. bark écorcher scrape écorner chip, knock off, 126, 20; s'— be chipped écouler: s'— pass écouter hear, listen (to) écrasement m. crushing, crashing, crash, destruction écraser crush, wear out, trample; s'— crash

écrier: s'- exclaim écrire write; par écrit in writing **écroulement** m. collapse crash, dumping, 195, 11 écrouler: s'- collapse, fall in, crumble away; écroulé fallen **écume** f. foam **écurie** f. stable **écuyer** m. squire, equerry édifice m. building, public build**effacement** m. effacement, dulleffacer efface; effacé inconspicuous effarement m. bewildered surprise, 39, 11 effarer: s'— be excited or scared; effaré frightened, bewildered, wild, haggard, "awful" **effectif** m. effective force; pl. troops engaged or ready for action **effet** m. effect; **en** — in fact; —s d'uniforme soldier's outfit ("things," 201, 18) efficace effective, efficacious effleurer graze, touch **effondrement** m. collapse effondrer: s'- collapse, crumble; **effondré** crushed, fallen in efforcer: s'- strive, try **effort** m. effort, exertion, force effrayer frighten, terrify, rouse; effrayant frightful, terrifying; effrayé timid **effroi** m. fright, horror **effroyable** frightful, dreadful, awful; —ment —ly égal equal, indifferent; -ement —ly, also, together égard m. regard; à l'— de in consideration of (for) **égarer: s'—** stray, go astray; **égaré** astray égayer amuse, divert église f. church; place l'Eglise "Church Square"

**égoïste** self-centered, egoistical **égorger** cut one's throat, butcher; égorgée with his throat cut, 158, 25 égorgeur m. "cutthroat" égratignure f. scratch eh and — bien well! — quoi what! élan m. dash, rush, outburst, headway **élancer: s'—** rush forward **élargir** widen, stretch, let loose; s'- spread; élargi wide open, glaring (of eyes) élément m. element, unit (miliélève pupil, apprentice (boy or girt)élever raise, bring up; s'rise, arise; mal élevé ill-bred elle he, 59, 21 éloigner: s'— go or get away; éloigné distant **émail** *m*. enamel **emballer** pack up embarras m. embarrassment, entanglement, perplexity embarrasser embarrass; get entangled, burden oneself embêter bother, exasperate, 104, emboucher put to one's lips embraser light up; s'- grow fiery, burst into flame; embrasé fiery, afire, set afire embrasser embrace, take in, kiss (se one another) embrousaillé bushy, bristling embrumer befog, obscure embuscade f. ambush; guerre d'— guerrilla fighting embusquer: s'— take shelter émerveiller: s'— marvel emmener take off or away, drive emparer: s'— (de) take or get possession of, capture empâter make sticky, choke empêcher hinder; s'- de keep from

empereur m. emperor (Napoleon III, 1808-1873)

empiler pile, heap, crowd

empire m. empire (i.e., of Napoleon III, 1852-1870)

emplacement m. site

emplir fill; s'— be filled

emploi m. situation, employment employer employ, use

empoigner grasp, clasp, take up, "grab," "nab"

empoisonner poison, stifle, 2,

emportement m. passion, devotion

emporter carry away or about, take, dominate, capture; l'— prevail; s'— get excited or angry, burst out; emporté passionate, 110, 16

empourpré empurpled, flushed
empresser: s'— busy oneself,
 set to work; empressé eager
ému moved, deeply stirred,

emotional encaissé shut in

enceinte f. circuit, boundary, limit

enchaîné chained, enchained, shackled

enchanter delight; enchanté haunted, bewitched

enchevêtré dovetailed, entangled, confused

enclos inclosed

encoignure f. corner, angle, depression

encolure f. neck and shoulders, 132, 20

encombre m. hindrance

encombrement m.: — de foule crowded confusion

encombrer encumber, be in the
 way, fill, crowd; s'— get
 crowded; encombrant cumbersome

encore again, besides, still, yet, however, though, more, further, too; — un one more

encre f. ink; d'— inky encourager encourage

endormir: s'— go to sleep; endormi asleep, sunk in sleep

endroit m. place

enduire coat (paint), cover

endurer endure énergie f. energy

enfance f. infancy; d'— from

childhood

enfant child, boy, girl, "as a boy," 24, 3; bon — goodhumored, "homey," 23, 1; d'— childlike, childish

enfer m. hell; d'— infernal,

frightful

enfermer inclose, shut up
enfiévrer grow feverish; en
fiévré feverish(ly) .

enfiler slip on (clothes), sweep (with eyes), turn into (streets) enfin at last, in short, well, anyway

enflammer inflame, light, set fire to; enflamé ardent, burning, blazing; s'— burst into flame, take fire

enfler puff, swell

enfoncer drive in, break in, sink; s'— bury itself; enfoncé pulled down

enfouir hide, bury

enfuir: s'—flee, run away

enfumé smoke-stained

engagement m.: prendre 1'-

agree, promise

engager engage, get involved in, begin, 47, 29; engageant inviting; engagé enlisted, brought into action (military); engagé volontaire a volunteer, 5, 30; s'— be joined, enter, enlist, take place; se faire — get enlisted

engloutir swallow, devour

engloutissement m. engulfing engluer make sticky engouffrer: s'-- plunge engourdissement m. torpor, sluggishness enhardir: s'— venture enlever take or carry off; — à capture from; s'— soar, float away ennemi enemy; à l'-facing the enemy, 230, 3 ennuyer weary, annoy (se one another) **énorme** huge, vast enragement m. fierceness enrager enrage; s'— grow wild; enragé wild, fierce, "crazy" (fellow) enrhumer: s'— take cold enrôlement m. enrollment ensanglanter throw gory light on, 234, 16; ensanglanté gory ensemble together enserrer press (shut) in, squeeze ensevelir bury ensoleillé sunny ensuite afterwards, then entablement m. entablature entaille f. slash, cut entailler slash, cut entamer nibble, cut entassement m. heaping, heap entasser pile, heap, crowd; s' lie in heaps entendre hear, overhear; s'hear one another, be audible, come to an understanding enterrement m. interment enterrer bury entêtement m. persistence, stubbornness entêter: s'— persist; entêté persistent; m. stubborn fellow, 195, 26 enti-er, -ère entire, whole; ---**èrement** wholly enthousiasmé deeply stirred, enthusiastic entour m.: à l'(son) — around

entourer surround entrailles f. pl. entrails, bowels entraîner draw or carry away (aside), urge on, entice entraver hinder, check entre among, between, through, in, into entrée f. entrance entrer enter, come in, get, 118, entrevoir catch a glimpse of entrevue f. interview entr'ouvrir: s'— half open; entr'ouvrant gaping; entr'ouvert ajar, partly open envahir invade, enter, possess; envahissant spreading, 230, 8; envahi forcibly entered, 195, 25, occupied envahissement m. invasion, crowding enveloppement m. enveloping, surrounding envelopper envelop, wrap, shut in envers toward, to envie f. desire, wish; avoir (de) want to **environ** about; m. pl. surroundenvironner environ, surround **envoi** m. sending envolement m. puff envoler: s'- fly away, take flight, flutter, float off or away envoyer send **épais, –se** thick épaissir: s' grow thick: épaissi grown murky, 107, 12 **épandu** spread épanouir: s'- grow cheerful épargne f. saving épargner spare éparpiller: s'— scatter épars scattered épaule f. shoulder épauler aim (guns) épaulette f. shoulder epaulette

épave f. waif, stray, wreckage épée f. sword **épeler** spell (out) éperdu bewildered, distracted, confused, desperate, intense; -ment -ly, in desperate haste, 201, 16 éperon m. spur **épicier** m. grocer **épidémie** f. epidemic épidémique epidemic **épigastre** m. epigastrium Epinay 6 km. north of Paris épique epic **épisode** m. incident **éponge** f. sponge **époque** f. time **épouser** marry épouvantable awful épouvante f. fright, dread, terror épouvanter frighten, terrify; s'— become terrified éprouver feel, experience **épuiser** exhaust; s'— be exhausted, wear oneself out équilibre m. balance **équinoxe** m.: d'— equinoctial équipage m. equipment, condition, "rig" (for driving); d'-s militaires for army service, 215, 13 éreinté tired out ermitage m. hermitage; name of a villa, 162, 18 errer err, wander; errant stray **erreur** f. error éruption f.: d'- volcanic **escadron** m. squadron escalader climb escalier m. stairway escarpé steep, craggy escarpement m. abrupt descent, 63, 14 escorter escort **escouade** f. squad espace m. space, expanse espacer space; s'- régulièrement stand at fixed intervals, I, 5

Espagne f. Spain espérance f. hope espérer hope espion m. spy esplanade f. open space; — des Invalides before the Hôtel des Invalides (Soldiers' Home) on the Seine, west of the Corps législatif espoir m. hope esprit m. mind, wit essaim m. swarm essayer try est m. east estafette f. dispatch rider estimer esteem, think estomac m. stomach étable f. stable établir establish, prove, set up; s'— take position  $\acute{e}$ tage m. story, floor étager: s'- rise by steps or terraces étaler display; s'— spread, stretch; étalé spread, lying flat, 3, 2 Etampes 45 km. south of Paris étape f. stage, halting or camping place, day's march état m. state, condition, situation; — -major headquarters, staff **étau** m. vice éteindre: s'- be extinguished, go out, die away, expire; éteint dying down, 72, 8; éteintes put out, 250, 25 étendre and s'-stretch, spread; étendu extended éternel, -le eternal **éterniser: s'—** be prolonged beyond measure étincelle f. spark **étinceller** sparkle étirer draw out; s'- stretch oneself étonner astonish, surprise; s' be surprised (de at), express

surprise

**étouffer** stifle, choke, press close, check; étouffé close, suffocating, suppressed; s'— be stifled

étourdir distract; étourdi confused, dazed; s'- dull one's senses

**étrange** strange

étrang-er, -ère stranger, foreigner; à l'- abroad

étrangler strangle, choke, sti-

fle; s'- be choked

être be, exist; as aux. also have; — à belong to; en — à go so far as, 73, 10; en était encore **à voir** had yet to see, 34, 15; sommes-nous is it, 44, 9; où nous en sommes where we stand, 139, 21; compare 250, 13; m. being, nature, creature étreinte f. grip, grasp, embrace,

pressure

étrier m. stirrup

étroit narrow, close, small

**étudier** study

Eugénie (1828–1920) em press, 1853–1870, regent, 1859, 1865, and 1870

Europe f.: de l'— European eux: d'--mêmes of their own

accord, 132, 16 **évacuer** evacuate

évader: s'— escape

évanouir (aux. être) faint; s'faint, vanish; évanoui unconscious

évanouissement m. faint, stupor **évasion** f. escape

éveiller awaken; s'— rouse oneself

**événement** m. event, happenings éventrer rip open, gut; éventré disemboweled

évidemment evidently éviter avoid, spare

évoluti-f, -ve evolutionary **évoquer** evoke; s'— be called

to mind

**exagérer** exaggerate

exaltation f. exaltation, excitement, enthusiasm

exalté exalted, uplifted, highpitched, excitable, unbalanced examiner examine

exaspérer exasperate, vex, madden, intensify; s'— grow

angry exciter excite; s'- grow excited exclamer: s'- exclaim, shout excuser excuse; s'— apologize exécrable accursed, hateful

**exécuter** execute, carry out; s'— be executed

exemple m. example; par really! indeed!

exhaler exhale, breathe s'— be exhaled **exigence** f. exigence, demand

exiger demand exil m. 'exile

existence f. existence, living, life expérimenté experienced expert expert, skilful (de in)

expiatoire expiatory expirer expire

expliquer explain; s'— be easy to understand

explorer explore exprimer express **expulser** expel exquis exquisite exténué worn out

extérieur outer; boulevards -s in northern Paris, eight in

numberextrême extreme, outermost

**extrémité** f. end Eylau town south of Königsberg in East Prussia, scene battle, Feb. 7, 1807

# $\mathbf{F}$

**fabrique** f. factory, works fabriquer manufacture **fabricant** m. manufacturer **façade** f. front (of a building) tace f. face; de — from opposite; en — (de) and d'en — opposite; faire — à face

fâcher make angry, vex; se -get angry, be vexed (de at, with)

fâcheu-x, -se vexatious, annoying, unfortunate; —sement —lv

**faciliter** aid **façon** f. fashion, way **fagot** m. faggot faible feeble, weak, slight faiblesse f. weakness

Faidherbe, L. L. C. (1818–1889) a scholarly French general

faillir fail, miss, come near; with inf. almost

Failly, P. L. de (1810-1892) an incompetent general

faim f. hunger; avoir — be hungry

fainéant m. do-nothing

faire make, do, matter, be (of weather), carry on (trades), have (encounters), receive (inheritances), win (admiration), give (pleasure, pain); with *inf*. cause to be or get or have; — mal à harm, hurt; fait done for, finished, over; m. fact; pl. news, 213, 4; c'en était fait it was accomplished, 153, 13; se — be done or made, grow, happen; with inf. get, e.g., 21, 8; se — davantage grow deeper, 180, 10; se un chagrin pareil get so downhearted

faisceau m. bundle, stack (of rifles)

Falaise 4 km. from Vouziers on the Aisne

falloir need, be necessary or needed, be right or proper; with inf. or subj. need to, be obliged to, have to, ought to; il faut (fallait, faudra, faudrait) it (I, you, he, etc.) may, must, ought; subject suppressed, 39, 4

fameu-x, -se famous, "fine" famille f.: en — at home

fanfare f. flourish (of trumpets); à toute — at full blast, 168, 30 fanfaron, -ne blustering; brag-

**fantassin** *m*. infantryman

fantôme m. phantom, ghost, shadowy form

farce f. farce, joke; "funny"; la — a jest, 187, 1

farceu-r, -se jesting fard m. face paint, "make-up"

**fardeau** m. burden farder paint (face) **farine** f. flour

farouche wild, fierce, strange

fatal fatal, predestined fatiguer fatigue, weary, tire, annoy, 111, 26; se — grow

faubourg m. suburb, urban dis-

faucher mow down, sweep away faufiler: se — slip by

faute f. fault, mistake; — de for lack of

fauteuil m. armchair fauve tawny; wild beast faux f. scythe

fau-x, -sse false, forged Favre, J. C. G. (1809-1880) a

notable liberal statesman **fébrile** feverish fécond fertile

fédérés Federals (i.e., Communists, 229, 14)

**femme** f.: **de** — feminine

fendre split, shatter, crack, slit up, 240, 7; se — split, be shattered

fenêtre f. window

fente f. slit, cleft, crack

fer m. iron; pl. ironwork; see chemin

Fère: La — town and fortress 21 km. northwest of Laon, 120 km. northeast of Paris ferme f. farm, farmhouse

241, 18

file f. file, succession;  $\hat{\mathbf{a}}$  la ferme firm, strong fermenter ferment in a row filer file, slip off or along or fermer shut, close, lock; se through, hurry off, "get out" be closed (closing) filet m. net, line, streak; coup fermi-er, m. farmer; —ère f. farmer's wife **de** — police raid, 197, 25 féroce ferocious, fierce fils m: le — Levasseur the ferraille f. old iron young L., 28, 13 fin f. end; à la — at last; sans ferré iron-shod; see ligne - endless(ly), boundless Ferrières 23 km. southeast of Paris fin fine, delicate, dainty, slender finir end, finish, fade (of light), ferveur f. fervor, enthusiasm fesse f. buttock, breech die; en - "settle it somehow," 146, 17; sous le jour **fête** f. feast, festival; **faire** la finissant as the light faded, feast, make holiday 232, 21; fini over, settled feu m. fire, signal light; au fiole f. phial under fire; de — fiery; see fixe steady, staring (of eyes); coup feuillage m. foliage; pl. fronds, —ment —ly, closely fixer fix 158, 2 flacon m. flask, bottle feuille f. leaf, sheet (of paper flageller lash, scourge feutre m. felt flairer sniff, smell of, examine, fiacre m. cab ficelle f. cord 115, 32 ficher be about, have business; flambeau m. torch, candlestick — à inflict on, 74, 22; — le camp, quit the field, run flambée de bûcher f. blazing pyre away; - la paix à let one flamber blaze, flare up, catch alone; fichez-nous la paix fire, shine; flambant flicker-"shut up"! 48, 27; fichu confounded, cursed, "knocked ing, glaring flamboiement m. flaring, glow out"; "all up!" se — de or flamme f. flame; en —s fiery que (s'en —) not care for, flammèche f. flake of fire, firelaugh at; se mal — "care a brand, streak of flame rap," 10, 20 flanc m. flank, side; de — on the flank fichtre confound it! **fichu** m. kerchief flanelle f. flannel fi-er, -ère proud, fine flâner stroll, idle about fièvre f. fever, burning pain, 27, flanquer flank, deal (blows); à la porte (Meuse) throw 12, feverish anxiety, restless-(pitch) out of doors (into the ness, excitement; de — fever-Meuse) ish fiévreu-x, -se feverish; -se**flaque** f. puddle ment —ly flèche f. trail (of a field piece) figer curdle, congeal; figé stiff, fléchir bend, give way, move frozen Fleigneux 5 km. north of Sedan fleur f. flower;  $\hat{a}$  — de level with figure f. face, form, expression fil m. wire (for telegraph), course, fleuri florid; — d'or in golden

blossom or bloom, 18, 13

fleuve m. river former form Floing 3 km. northwest of Sedan formuler formulate Flore Flora; see pavillon fort strong, loud, hard; very; flot m. wave, flood, tide, rush; sometimes best rendered by — de foule surging crowd emphasis; —ement strongly, flotille f. flotilla, little fleet flottement m. floating, cradling forteresse f. fort, fortress flotter float fortification f.: Paris then still foi f. faith; ma — really! had walls and a moat, 229, 30 verily! fosse f. ditch, moat; m. trench fou, fol, folle, foolish, silly, wild, foin m. hay fois f. time; une — once (de plus crazed; fool, crazy person; or encore more) follement wildly folie f. folly, madness, wildness, foudre m. thunder, thunderbolt foolish thing foudroyer strike (as by lightning), foncé dark overcome; - du coup kill fonctionnaire m. functionary instantly; foudroyant thunfond m. bottom, background, dering, crushing, terrible, startling; foudroyé crushed rear, depression (of ground); à - thoroughly; au - de in fouet m. whip; see coup the depths of, 254, 24; sans fouetter lash, make more active — abysmal or keen Fond de Givonne 2 km. east of fouiller search (out) Sedan; route de — from foule f. crowd, mob; de — inextricable Sedan through a valley to crowded; Givonne, 4 km. northeast of dense entanglement, 157, 31 fouler trample (on) Sedanfourbu stiff **fondation** f. foundation fondre melt, cast, recast, 219, fourgon m. cart 28, burst (into tears); se fourmi m, ant **fourmilière** f. ant swarm melt away, disappear fourmillement m. fonds de magasin m, stock in swarming, trade swarm **fontaine** f. fountain **fournaise** f. furnace Fontainebleau 45 km. south of fourneau m. furnace, chamber (in military mining) forain foreign; see marché **fournir** furnish force f. force, vigor, strength; **fourragère** f. forage cart pl. strength; à — de by dint of **fourré** m. thicket forcené fanatically excited; fafourreau m. sheath, casing natic fourrer stuff, put foutre matter, 68, 3; forcer force, constrain camp "cut and run," 160, 22; foresti-er, -ère forest foutu "no good," "done up," forêt f. forest; des —s forestry, "gone up"; se — de not 5, 31 Forêt-Noire Black Forest care, mock (Schwarzwald, in Germany) foyer m. hearth, center of burnformel, -le formal; -lement ing, 236, 26; dans leurs —s

—ly, expressly

home, 171, 26

fracas m. crash, noise **fracassement** m. crashing, clashfracasser crash, crush, smash **fracturé** m. man with a fractured bone **fraîcheur** f. freshness fra-is, -îche fresh; fraîchement franc m. normally about 19 cents Francheval 7 km. east of Sedan franchir climb, clear, get beyond or over, break through frapper strike, knock, hit fraternel, -le fraternal fratricide fratricidal frayer: se — open for oneself; frayé well-trodden, 206, 13 fredaine f. prank Frédéric-Charles Friedrich-Karl (1828–1885), Prince of Prussia frêle frail, weak frémir shake, quiver, shudder **frémissement** m. quiver, shudder frénétique frantic Frénois 4 km. southwest of Sedan, 6 km. from Bazeilles **fréquent** frequent, thick frère m. brother, companion, 225, 23 friche f.: en — fallow Friedland near Königsberg, East Prussia, scene of battle, June 14, 1807 fringale f. famished feeling **frise** f. frieze **frisson** m. shiver, quiver frissonner quiver, shiver, shudder Froeschwiller 40 km. north of Strasbourg, scene of battle, Aug. 6, 1870 froid cold, bare; m. chill; pl. cold weather, 40, 13; uncooked; avoir (bien) - be (very) cold; —ement coldly

froissement m. clashing from age m. cheese

frondaison f. leafage Frondeurs: rue des — once connecting rue Saint-Honoré with rue Sainte-Anne, now absorbed in the new l'Échelle front m. front, forehead; — de bandière flag line; de --frontal, by a front attack, 232, 24 frontière f. frontier Frossard, C. A. (1808-1875) general and courtier frotter rub fuir flee, take refuge; fuyant vanishing **fuite** f. flight fulminate m, percussion powder **fumée** f. smoke, smoke-stain, smoke-cloud, puff of smoke or dust fumer smoke **fumier** m. dunghill funeste baneful fureur f. fury, rage furieu-x, -se furious, angry, wild furti-f, -ve secret; -vement fusée f. rocket; à - exploded by fuses fusil m. musket; la baïonnette au — with fixed bayonets, 197, 11 fusillade f. firing, gunfire fusiller shoot (at; se one another) fusion f: en — molten futaie f. mature forest; haute — heavy timber **fuyard** m. fugitive gâcher waste, 104, 30

gacher waste, 104, 30
gâchis m. mess, tangle
gages m. pl. wages
gagner gain, win, reach, advance,
spread (over), "make money"
gai gay, bright; —ement —ly

gaillard m. "fellow" gala m.: de — festive, state,

Galette: Moulin de la — strongly fortified post on a summit of Butte Montmartre galon m. trimming, stripe (military)

galop m. gallop; au — on the run; prendre le — gallop

galoper gallop, run; galopant runaway, 155, 26

Gambetta, Léon (1838-1882)
patriot and statesman

gamelle f. platter, "kit," mess
 (soldier's)

gamin m. youngster, scamp,
urchin; —e f. lively girl,
"chit"

ganté gloved

garantir: se — protect oneself
garçon m. boy, youth, fellow,
hired man

garde f. guard, protection;
vieille — Old Guard (of
Napoleon I); — mobile home
guard; — nationale militia;
prendre — take care

garde m. guardsman; — mobile youth partly trained for military service; — national militia-man; — de ferme farm hand, hired farmer; — jardinier under-gardener

Garde-Meuble north of Place de la Concorde, once a royal storehouse, then used in part as the Naval Office, Ministère de la Marine

garder guard, keep, preserve; se — bien de take good care not to, 191, 27

gardien, -ne guardian

gare f. station (of a railway)

Garenne: la — 2 km. northeast of Sedan; bois de la — "Garenne Woods" (extends from 2 to 4 km. northeast of Sedan)

garnir cover, line

garnison f. garrison gâter spoil; se — go wrong, get

serious, 150, 15; gaté mortified, 251, 21

gauche left (hand), awkward; f. liberal party (political, 213,

gaz m. gas

géant gigantic; m. giant geindre whine, 202, 1

gendarme m. policeman; pl. police

gêne f. constraint, annoyance, embarrassment

gêner annoy, embarrass, hinder, be in the way

général general, coöperative, 5, 15; m. general

genêts m. pl. broom corn génie m. genius, engineer corps, 36, 3

genou m. knee; à —x kneeling gens pl. people, "fellows" gentillesse f. pretty manners géométrique geometrical gerbe f. sheaf gercer crack germer germinate German, Teuton

geste m. gesture, motion (avoir make, 140, 6)

gesticuler gesticulate

gifle f. box on the ear, "crack"

gigantesque gigantic gigoter kick, sprawl

gisait lay; gisant lying, strewn about; from gésir

Givonne town 4 km. northeast of Sedan; small stream flowing in a deep valley into the Meuse;

see Fond de Givonne givre m. hoarfrost

glabre hairless, smooth

glace f. ice

glacé icy, chill, frozen

glacial icy

glisser slip, glide; se — slip
 (by, along), creep; glissant
 slippery

glorieu-x, -se glorious; -sement -ly gober swallow **gond** m. hinge gonfler swell gorge f. throatgoulûment greedily ravenous **goutte** f. drop gouvernement m, government gouverneur m. governor grâce f. grace, thanks; de for mercy's sake! grade m. rank graine f. seed graisser grease; graissé greasy graisseu-x, -se greasy gramme m. gram (300 —s=14 oz.) grand grand, great, tall, high, broad, wide, long, full, main; severely (wounded); — quartier m. headquarters; Grande-Rue "Main Street" grand'chose: des pas - pretty worthless fellows, 119, 5; de bon a thing of much account, 251, 17 grandir grow (up or taller); se grow taller; grandissant increasing; grandi come to full stature, 226, 19, exalted **grandissement** m. magnifying grand'mère f. grandmother grand'peine f.: à — with difficulty, barely **grange** f. barn **granit** m. granite **grappe** f. cluster gravats m. pl. rubbish gravier m. gravel gravir mount, ascend gravité f. seriousness gré m. will, pleasure gredin m. scoundrel grêle f. hail grelottement m. shiver, quiver grelotter shiver Grenelle district in western Paris; quai de — on left bank of the Seine opposite the Île des Cygnes

grenier m. attic; Grenier d'Abondance a great storage warehouse for foods, now Entrepôts de Bercy, 5 km. from rue des Orties, 250, 19 grille f. barred gate griller scorch, be scorched, 241, 7 grimace f. wry face grimper climb gris gray griserie f. intoxication grog m. grog, "cocktail" grognement m. grunt, creaking grogner grumble, mutter grondement m. rumbling, roar, clashing gronder grumble, growl, murmur, mutter, roar, rumble, creak, scold, rebuke gros, -se big, thick, fat, heavy, harsh, gruff grossir swell, increase **groupe** m. group guenille f. rag, tatter guère (ne) hardly; hardly anything but **guéridon** m. round table, stand **guérir** heal, cure **guérison** f. cure guet m. watch; faire le — sur keep an eye on guetter watch (for), lie in wait for, 35, 16 gueule f. throat, neck, 32, 28 gueuler shout gueu-x, -se beggar(ly), tramp guide m. guide; f. rein Guillaume (1797-1888) William I, king of Prussia from 1861, German emperor from 1871 guinguette f. tavern guise f.: à sa — as he (she) pleased; en — de by way of

## $\mathbf{H}$

habile skilful habiller dress; s'— dress, get dressed

habitation f. dwelling habiter dwell, live at or in or on; habitant m. inhabitant; habité inhabited **habitude** f. custom, habit; avoir I'— de be used to; d' usually **hache** f. hatchet hacher hack to pieces hagard haggard, gaunt haie f. hedge haine f. hatred; avoir — de hate haleine f. breath; à perdre till she was out of breath, 101, haleter pant hallucine deluded, under a hallucination **halte** f. halt hameau m. hamlet hampe f. staff (of flags) **hanche** f. hip **hangar** m. shed hanter haunt, possess hantise f. obsession Haraucourt 11 km. south of Sedan near Raucourt **hardi** bold haricot m. bean harnais m. harness

hasard m. hasard, chance; — at haphasard; au — de taking chances with, 206, 12

Hasard: rue du — once connecting rue Richelieu and rue Sainte-Anne, now replaced by an extension of rue Thérèse

hasarder: se — venture; ha**sardé** hazardous

hâte f. haste, eagerness; à la hastily; avoir — be in haste håter and se - hasten, make

haste, hurry (up) **hâti-f, –ve** hurried

Hattoy hill northwest of Sedan, 600 meters south of Saint-Menges

hausse f. sight, elevation (for aiming)

haussement m. shrug hausser shrug; se — (sur les

pieds) stand on tiptoe

haut high, erect, tall, loud; m. height, top; de — from the top; de - en bas from top to bottom; de -e lutte by storm; en - (de) above, high up, upstairs, in the top story; en — de la coulée upstream; tout — aloud

**hautain** haughty hauteur f. height, crest

hâve gaunt **hébété** dazed

**hébètement** m. stolidity, lack of expression

hécatombe f. hecatomb (i.e., killing by hundreds)

hein ha! what!

hémorragie f. hemorrhage, bleeding

herbage m. pasture, meadow, grazing ground

**herbe** f. grass, herb; pl. young grainfields; —s hautes canebrakes, 133, 27; **hautes —s** tall undergrowth, 157, 32

herbu grassy

hérisser bristle; hérissé bristling

**héritage** *m*. inheritance

hermétiquement air-tight, hermetically

**héroïque** heroic

heros m. hero; heroïne f. heroine

**hêtre** m. beech

heure f.: sur l'— on the spot heureu-x, -se happy, fortunate, glad

heurter stumble on; se — strike, stumble, dash; **se — dans** jostle, collide with

hiérarchie f. hierarchy **hirondelle** f. swallow

hisser hoist; se — climb

histoire f. story, matter, piece of business; pl. trouble, 206, 28, things, 82, 17, "stuff," 21, 9

**hiver** m.: **d'**— wintry hochement m. shake, nod hocher shake, nod holocauste m. sacrifice, burnt offering homme m. man, private (soldier); —s de troupes soldiers; see brave honnête honest, respectable **honneur** m. honor honte f. shame; lui faire make him ashamed **hôpital** m. hospital, hospice hoquet m. hiccup, gasp, death horloge f. clock; see pavillon horlogerie f. clockwork horreur f. horror; faire — be repellant hors (de) beside, out of; — lui off his balance, 233, 12 **hôtel** m. hotel, mansion; — de ville city hall; Hôtel de Ville in Paris 3 km. from Corps législatif by way of the Tuileries and the Louvre, 213, 29 **houle** f. surge, swell, undulation **hourra** m. hurrah huée f. hoot, shout of protest **huer** hoot **huile** f. oil humain human, humane humanitaire humanitarian humer sniff humeur f. humor, temperament humide humid, moist, damp humilier humiliate hurler roar, shriek, shout, yell, bark **hussard** m. hussar; pl. light cavalry I

ici: par — this way, "round here"
idée f. idea, thought identique identical; —ment —ly
idolâtre idolatrous

Iges 4.5 km. northwest of Sedan; presqu'île d'— hilly, sparsely settled region, 3 km. long, 1 km. wide, in a great loop of the Meuse, 3 to 6 km. from Sedan ignorer be unaware (jusqu'au even of), be ignorant of, not know; ignorant ignorant; **ignoré** unknown (de to), unperceived, unconscious, 217, **illettré** illiterate Illy 4 km. north of Sedan **îlot** m. islet **image** f. picture, metaphor imaginaire imaginary imaginer and s'- imagine, conceive, think imbécile senseless imbibé soaked imiter imitate immédiat immediate, instant, insistent immensité f. expanse, vastness immobile unmoved, motionless immobiliser hold fast, bring to a stop immobilité f. immobility, stability immortel, -le immortal, undying; f. everlasting (a flower or its imitation, 230, 5) impasse f. "no thoroughfare," blind alley impassible impassive, unmoved, quiet, motionless impératrice f. empress (-régente -regent, 213, 31) impérieu-x, -se imperious impétueu-x, -se impetuous implorer implore, beg impopularité f. unpopularity importer matter; n'importe never mind! all the same! important important imposer impose, obtrude; s'become necessary **imposte** f. transom **imprenable** impregnable

**imprévoyance** f. lack of forethought imprévu unforeseen improvisé extemporised impuissance f. impotence, powerlessness inabordable unapproachable inaccoutumance f. inexperience, 95, 29 incendiaire incendiary incendie m. setting afire, conflagration, burning incendier set afire or aglow; incendié glowing, burning incertain uncertain, vague; m. void, 70, 8 incertitude f. indecision, uncertainty incliner bend inconnu unfamiliar, unknown; m. obscurity, 69, 23 inconscience f. unconsciousness, thoughtlessness inconscient unconscious inconvénients m. pl. inconveniences, 125, 32 incorporer incorporate, enroll, 229, 26 indéfini indefinite, vague indéterminé indefinite, vague indifférence f. unconcern **indication** f. direction (for finding the way, 203, 27) indigne indignant, outraged indiquer indicate, point out; s'— grow clear **indiscipline** f. lack of discipline **indiscuté** indisputable **indispensable** essential **inébranlable** unshakable inéluctable inevitable inespéré unexpected inexprimable inexpressible inextinguible inextinguishable inextricable: see foule inférieur lower infini infinite, boundless; m. infinity, jumbled mass, 63, 26; **d'**— boundless, 237, 30

infirme rickety, 184, 32 infirmi-er, -ère hospital nurse or attendant inflexible unbending, inexorable infranchissable insurmountable ingénier: s'- use one's ingenuity ininterrompu uninterrupted, unbroken, without a break injecté de sang bloodshot injure f. insult, reproach injurier abuse, rail at innombrable innumerable inondation f. inundation, overinonder inundate, bathe, overinoubliable unforgettable inqui-et, -ète restless, disturbed, anxious (de about) inquiéter: s'- grow restless or anxious, trouble oneself (de about); inquiétant disquieting **inquiétude** f. anxiety inscrire register insensé senseless insensible imperceptible, slight insister insist insomnie f. sleeplessness insouciamment calmly, unheedingly insouciance f. heedlessness, recklessness, indifference **insoucieu-x, -se** careless installer install, arrange; installé settled; s'- be set up, settle down instant m. instant, moment, while; à l'- instantly, presently, a moment ago; -s now and again, 127, 8 **instruction** f. training, education instruire instruct, inform, train **insuccès** m. failure **insulter** insult, revile insupportable unbearable intenable untenable **intensité** f. intensity

jaunir grow yellow

intéresser interest; s'— grow attentive, take interest intérieur interior, inner, internal intermédiaire intermediate interner intern, confine interpeller question, call to or upon interrogation f. questioning interrompre interrupt; s'— stop intervenir intervene intime intimate, close; friend intolérable unbearable inutile useless, futile, unnecessary **inutilité** f. futility Invalides m. pl.: see esplanade investir invest investissement m. investment, involontaire involuntary **ironie** f. mockery, irony irraisonné unreasoning irréalisable not to be realized, unattainable irrésolu irresolute irriter irritate; s'— work oneself into a rage, 227, 26 isoler isolate, cut off; isolé singly Italie f. Italy (scene of war with Austria in 1859; see 68, 20) ivre drunk, intoxicated, wild ivresse f. intoxication; d' drunken

jaillir burst out, dart up, splash jaillissement m. bursting out, gushing, eruption jalonner stake or pace off jalouser: se — be jealous of or grudge one another jamais ever; à — forever; ne — never **jambe** f. leg jardini-er, -ère gardener jaune yellow

Jéna in Germany, scene of battle, Oct. 14, 1806 jet m. jet, gush jeter throw (away), cast (across), utter (cries), push out, 254, 28; **se** — strike out, 90, 10 jeu m. game, gambling jeune young jeûne m. fast **jeunesse** f. youth Jeûneurs: rue des — ancient street south of Boulevard Poissonnière joie f. joy joindre join, clasp jointure f. joint Joinville-le-pont 4.5 km. southeast of Paris **jonction** f. junction, joining **joue** f. cheek jouer play jouet m. toy **jouir** (**de**) enjoy jouissance f. indulgence, 252, 1 **jouisseur** m. high-liver joujou m. plaything jour m. day, daylight, light; petit - dawn, twilight; au grand — in broad daylight; tombée du — decline of the day; huit —s a week; faire — dawn journau m. newspaper journée f. day joyeu-x, -se joyous juger judge; au jugé by guess **jugula**ire f. chin strap jum-eau, -elle twin **jupe** f. skirt jurer swear, curse, promise **juron** m. oath jusque (jusqu') even (to); jusqu'à even to, up to, as far as; jusqu'à ce que until; — jusqu'ici as far as this; —là till then, as far as that; venez chez nous come over to us, 28, тΩ

juste just; —ment and au just, just now, precisely, as it happened; tout — barely justicier m. administrator of justice, 237, 17

## K

**képi** m. soldier's cap kilo m. kilogram (about 21 pounds) kilomètre m. kilometer (about 5 mile or ten minutes brisk

walking)

là there (emphasizes remoteness or distinction); —-dedans in there; —-bas over there; par — -bas down there; — haut up there; par — -haut over up there, 164, 16; par that way

laborieu-x, -se laborious labour m. plowing, tillage

labourer plow lac m. lake

lacet m. lacing, zig-zag

lâche cowardly; coward; de ─s

cowardly, 107, 25

lâcher abandon, let go (loose or alone), let escape, stop, fire (shots)

lâcheté f. cowardice

lacis m. tangle

Lagny 22 km. east of Paris laine f. wool, woolen (fabric)

laisser let, leave (behind); faire submit; - "x" faire let "x" manage, let "x" alone;

laissez-passer m. pass

lambeau m. shred, tatter lame f. blade, plate, slab (of shutters), slat (of blinds)

lamenter: se — wail, moan, complain

lancer hurl, throw, push, fire (cannon shot); se - dash out

landau m. carriage (with folding

Langres 115 km. west of Belfort Laon 110 km. northeast of Paris lanterne f. lantern, lamp

**lard** m. bacon

large wide, broad; —ment —ly larme f. tear

las, -se weary, tired

lasser weary, tire

lassitude f. weariness, exhaustion lave f. lava

laver wash

Lebrun, B. L. J. (1809-1889) a general

lécher lick

Lecomte, C. M. (1817-1871)general killed by Communists, March 18, 1871

**légendaire** legendary, traditional **légende** f. legend, tradition lég-er, -ère light, slight, little,

lithe; —èrement —ly

**légèreté** f. buoyancy

Légion d'honneur: palais de la Palace of the Legion of Honor (on the left bank of the Seine near the Solferino Bridge)

**léguer** bequeath

lendemain m. next day, tomorrow; — de day after

lent slow, sluggish; —ement —ly lentille f. pea; — d'eau duckweed lenteur f. slowness, dallying; avec — slowly

Lepic: rue — east of the Montmartre Cemetery

lettre f. letter; — de service sealed orders

lettré scholarly

leur: les —s their own men levée f. levy; — en masse universal summons to military

service lever raise, lift, break (camp or day); se — rise, get up; m.

— **du soleil** sunrise

levier m. trail hand-spike (for moving the trail, 124, 11)

longer skirt

lèvre f. lip **lézarde** f. crevice lien m. tie, bond lier bind, connect lieu m. place; avoir — take place; au — instead lieue f. league (properly 4444 meters, conventionally 4 km.) lièvre m. hare ligne f. line, track; — ferrée railroad; de - of regulars, 213, 3 lilas m. lilac bush Lille: rue de — from the Chamber of Deputies west to the Beaux Arts, parallel to the Quai d'Orsay and Quai Voltaire; statue de - by Pradier, one of eight representing as many French cities in the Place de la Concorde **limpidité** f. clarity, limpidity linge m. linen, "wash," piece of household linen Liry hill 4 km. southwest of Bazeilleslisière f. edge lit m. bed **litière** f. litter, bed of straw litre m. liter (about 1.06 quarts) livrer deliver, grant, expose, surrender, fight (battle); se — surrender; see partie Lobau: caserne — barracks just east of Hôtel de Ville loge f. box (at theaters), porter's lodge loger: se — lodge loi f. law loin far (away); au — in the distance; de — from afar; de — en — at distant intervals; plus — further, beyond lointain distant long, -ue long, tall; de — en large "right and left," 10, 32; le — de along; savoir plus know more, 17, 5; à la longue after a while or time

**longueur** f. length longtemps long (time), long ago loque f. rag, tatter lorgnette f. field glass, opera lors: — de at the time of; see louage m. renting; see calèche louche squint-eyed, dubious, suspicious, strange **louer** rent louis m. 20-franc piece, about \$4 **loup** m. wolf lourd heavy, oppressive Louvre palace adjoining the Tuileries, the imperial residence, 213, 31 loyauté f. loyalty lucarne f. skylight, attic window lucidité f. lucidity, clearness of mind lueur f. light, flare, glow, glare lugubre sad, melancholy, funereal lui: de —-même of his own accord luire shine lumière f. light lumineu-x, -se bright lunette f.: pl. spectacles; d'approche spyglass, telescope lutte f. contest; de haute — by storm Lutzen, Lützen (near Leipzig, scene of battle, May 2, 1813) luxe m. luxury, richness luxueu-x, -se luxurious luzerne f. lucerne or alfalfa (a fodder plant)

M. for monsieur Mr. mâcher munch, mutter machine f.: — à broyer crusher, 92, 30 machinal mechanical; -ement --ly mâchoire f. jaw

Mac-Mahon, E. P. M. de (1808–1893) Duke of Magenta and marshal, second President of France (1873–1879)

maçon m. mason

Madeleine "Magdalen" (monumental church on rising ground at the head of the rue Royale)

magasin m. store, storehouse,

warehouse

maigre meager, thin, spare, ill-paid, 5, 4

maigreur f. leanness, spareness

maille f. mesh main f. hand

maintenir maintain, hold in place

maire m. mayor

mairie f. mayor's office, town or ward hall

maison f. house, household, firm, business, train, 25, 27

maître m. master; — d'hôtel head steward; voiture de gentleman's carriage

maîtresse f. mistress

mal ill, sick, badly (off), uncomfortable; m. evil, pain, malady; faire—à harm, hurt malade ill, sick; invalid

maladie f. malady, illness, sick-

ness

maladresse f. awkwardness maladroit awkward, clumsy malaise m. uneasiness, restlessness, discomfort

malechance f. misfortune, ill luck, mishap

malgré in spite of

malheur m. misfortune, acci-

dent, grief

malheureu-x, -se unhappy, unlucky, wretched; wretch, "poor fellow" or woman; —sement unfortunately

mal-in, -igne malicious, shrewd,

smart, roguish

malle f. trunk; pl. baggage, luggage

Malte f. Malta; croix de — Maltese cross

maman f. mother

mamelon m. rounded hilltop, mound

manche f. sleeve

manger eat, devour, gnaw; donner à — give food

manière f. manner; à sa — after his own fashion, 182, 24; de — de so as to

mannequin m. puppet

manœuvre f. manoeuver, working, 154, 19

manœuvrer manoeuver, manage

manque m. lack

manquer be lacking or missing, miss, give out

Mans: le — 190 km. southwest of Paris

manteau m. cloak, mantle, soldier's blanket coat

maraîch-er, -ère belonging to a kitchen garden; m. kitchen gardener

Marancourt 3 km. west of Sedan maraudeur m. tramp, marauder marbre m. marble, marble top, 164, 2; statue (of marble)

marchand m. dealer, peddler;
— de vin wine shop, 254, 7
marchandise f marchandise

marchandise f. merchandise, wares

marche f. march, walk, gait, -stair step; en — moving; see mettre

marché m. market; — forain country fair; faire — bargain, 238, 22

marcher march, walk, go, get

maréchal m. marshal; — des logis cavalry or field-artillery sergeant; — de cour high court official, 153, 7; salle des Maréchaux main hall in the Pavillon de l'Horloge; see pavillon

marée f. tide

Marengo in northern Itoly, scene of battle, June 14, 1800 Marfée wooded hill 4 km. west of Bozeilles Margueritte, J. A. (1832–1870) gallant general of cavalry, mortally wounded as stated, 131, 5 mari m. husbandmariage m. marriage marier marry (others); be married, marry marin m. marine marine f.: infanterie de marines; ministère de Marine Naval Office; la see Garde-Meuble marmite f. stewpan, pot Marne river affluent to the Seine Mars see Champ Marsan see pavillon marteau m. hammer **masque** m. mask, unnatural face, pretense, "blind" massacre m. slaughter massacrer massacre; se — kill one another masse f. mass, dead thing, 112, 20; en — in a body, in great numbers; see levée masser mass; se — be massing or gathering **massif** m. clump (of trees) mat dull, heavy matelas m. mattress matériel m. supply train (military), equipment, "stock," soldier's kit, 14, 29 mathématique mathematical matin m, morning; le — mornings matinal morning matinée f. morning maudit accursed maussade "grumpy" mauvais bad, evil, malignant, surly, disturbed; —e aventure f. misadventure maxillaire maxillary (i.e., of the jawbone)

- f. piece of mechanism **médecin** m. physician, doctor **méfier:** se — be on one's guard, look out, 103, 32; méfiant suspicious **mélancolie** f. gloom **mélange** f. mixture mêlée f. struggle, struggling mass, 92, 32 meler mingle, mix (à with); se - mingle, meddle, be involved (à in) **membre** m. member, limb même same, even, very; de in the same way, so too, 65, 17; de — que just as; in compounds -self menace f. menace, threat menacer menace, threaten **ménage** m. household ménager manage, prepare ménagère f. housekeeper mendiant beggar mener lead, direct Ménil (or Mesnil): porte du southwest gote in old walls of Sedan for the road to Donchery; rue du - 198, 27, led to this gote mensonge m. lie mentir lie **menton** m. chin menuisier m. cabinetmaker **mépris** m. scorn, contempt mer f. sea, expanse of water**merci** f. mercy; m. thanks! thank you! — bien much obliged mère f. mother; la — woman! 160, 17 merveille f. marvel; à - "in fine shape," 87, 4 merveilleu-x, -se marvelous mésaventure f. misadventure mesure f. measure, poise; à que as **méthodique** methodical mètre m. meter (obout 39 inches)

mécanique mechanical; pièce

mettre place put (in), set (fire or table), spread (sheets), make (points), bring, 5 5; — comme seem like, 200, 7; se — betake oneself, begin, go (to bed); se — debout stand up, get up (from bed); se — sur son séant sit up; se — en marche or route set out

Metz chief fortress town in Alsace meuble m. piece of furniture; pl. furniture; — de salon parlor set

parlor set
meublé furnished
Meudon 4 km. southwest of Paris
meule f. haystack

meurtre m. murder

meurtrière loophole

meurtrir bruise

meurtrissure f. bruise, contusion Meuse river 28 km. east from Vouziers

Mézières 20 km. west of Sedan on the Meuse

mi-côte: à — halfway up the hill, 49, 29

midi m. noon, south

miette f. crumb, fragment, bit mieux better, best; le — possible as well as possible

milieu m. midst, middle; au — de across

militaire military; —ment under orders, 234, 23

milliard m. a thousand million, billion

millier m. a thousand

mince tiny, little, thin, spare, slender, narrow

mine f. look, mine (for explosion) ministère m. ministry

minuit m. midnight

minuscule tiny misérable pitiful, wretched; wretch, "poor creature"

misère f. wretchedness, misery
mitoyen, -ne intermediate; mur
— party wall

mitraille f. canister, "iron hail," "small stuff"

mitrailler fire small shot, "pepper"
mitrailleuse f machine gun

mitrailleuse f. machine gun mitron m. baker's boy

mobiliser mobilize mode f. way, fashion

modeste quiet

moelle f. marrow, spinal cord moellon m. ashlar, cut stone (masonry)

moi: à — help!
moisson f. crop
moite damp

moitié f. half; à — half mollet m. calf (of leg)

Moltke, Count H. K. B. von (1800-1891) Prussian chief of staff from 1858

moment m.: par —s from time to time

Moncelle: la — 3 km. east of Sedan

monde m. world, people, crowd, "set," social system; tout le — everybody

monotonie f. monotony Monsieur mon Frère Sire and

Brother, 154, 32 monstrueu-x, -se monstrous

montagne f. mountain montagneu-x, -se mountainous Mont-Cenis: rue du — from north to crest of Butte Mont-

martre, 231, 13 montée f. ascent

monter (aux. être) come or go or climb up, rise; (aux. avoir) take up (stairs, 139, 27), drive up (a hill, 118, 26); monté set up, 154, 19

Monthois 50 km. east of Rheims

monticule m. hillock

Montivilliers or Monvilliers northwest of Bazeilles

Montmartre hill in northern
Paris 2.5 km. from rue des
Orties

Montmédy 40 km. southeast of Sedanmontre f. watch montrer show; se — appear; se la — point her out to one another, 94, 9 Montretout hill near Saint-Cloud 3 km. west of Paris Montrouge southern suburb of Paris **monture** f. mount, horse moquer: se — de mock, play or jest with moquerie f.: par une — de in mockery of **moral** m. morale (mental state) morceau m. morsel, bit mordre bite morne dreary mort f. death mortalité f. death rate mortel, -le mortal, mortally wearisome, 223, 26; —lement mortally, dreadfully Moskowa: la — Moscow (In 10, 30, a battle either at Borodino, Sept. 7, or at Yaroslavitz, Oct. 24, 1812, seems to be meant)  $\mathbf{mot}\ m$ , word mou, mol, molle soft, slack, weak, sluggish, dull mouche f. fly **mouchoir** m. handkerchief moudre grind mouiller moisten moulin m. mill; see butte and Galette mourir (aux. être) die; se — be mort dead, numb, 221, 10, silent, 31, 3; corpse, 16, 4 mousse f. moss mousseline f. muslin moustaches f. pl. moustache mouton m. sheep moutonner curl, surge mouvoir move; mouvante floating, 60, 2

Mouzon 17 km. from Sedan moyen m. means muet, -te mute Muette: la — fortified post at Bois de Boulogne in western Paris mufle m. muzzle Mulhouse go km. south of Strasbourg on the Rhône-Rhine canal; also called Mülhausen multiplier multiply; se - be multiplied, do varied tasks, 86, 30 munitions f. pl. ammunition, 106, 18 mur m. wall mûr ripe **muraille** f. wall muré immured, shut in murmurer murmur, mutter, whisper musique f. music, bands, 222, 25 mutisme m. silence myope: de — shortsighted, 3, 15 mystère m. mystery; en grand surreptitiously

**naître** be born, dawn; **naissant** nascent, growing Napoléon I (1769–1821), — III (1808–1873) French emperors nappe f. tablecloth, sheet (of water), expanse (of sky) **naseau** *m*. nostril nauséabond nauseating **nausée** f. nausea navré heartrending, distressful ne: affirmative 152, 20; 192, 2 néant m. nothingness, vacancy **nécessité** f. necessity, fatality nécessiter necessitate, involve **neige** f. snow net, -te plain, clear(ly), outright, short; —tement clearly,

netteté f. distinctness; tellement  $\dots$  avec — so clearly, 92, 14

plainly

nettoyer clean neu-f, -ve new, fresh Neuf-Brisach in Alsace 65 km. south of Strasbourg; also called Neubreisach neveu m. nephew nez m. nose noir black, dark; nuit —e full darkness noircir blacken **nom** m. name; in the name (exclamatory); sans - nameless nombre m. number nombreu-x, -se numerous nommer name nonchalamment carelessly **notaire** m. notary note f. hue, 80, 1 **notion** f. a clear idea, 133, 1 nôtres: des — one of our men, 240, 23 **nouer** tie, clasp; se — à wind about, 158, 1 noueu-x, -se knotted **nourrir** nourish, feed, sustain nouv-eau, -elle new, novel; **de** — once more; f. (piece of) news; pl. news noyer drown, drench, obscure; se — be engulfed Noyers 4 km. southwest Bazeilles nu naked, bare; —-tête bareheaded; à - exposed **nuage** m. cloud **nuée** f. cloud nuit f. night, darkness; de la that night, 80, 8; — tombée and tombée de la — nightfall; se faire — grow dark nul, -le no numéro m. number

obéir (à) obey; obéissant obedient objectif m. objective, mark, aim

329 obligeamment obligingly, kindly **obliger** oblige oblique slanting, diagonal obscène vile, vulgar obscur obscure, vague, inconspicuous, dark obscurcir obscure, darken obsédé possessed observation f.: en — on the watch **obstination** f. obstinacy obstiner: s'— persist; obstiné obstinate, persistent; obstinément obstinately obstruer obstruct, litter **obus** m. shell **occasion** f. occasion, chance, opportunity **occupation** f. occupation, capture, distraction occuper occupy, concern; s'concern oneself, be occupied or busied; occupé busy (de with) Oches 20 km. south of Sedan odeur f. smell  $\mathbf{œuf}\ m.\ \mathrm{egg}$ œuvre f. work **offrir** offer **oiseau** m. bird oisi-f, -ve idle, aimless ombragé shaded ombre f. shadow, darkness, dusk; —s de shadowy **ondée** f. heavy shower ongle m. nail opération f.: d'— operating (table)opérer operate, carry on; opéré patient (surgical); s'— be going on opposer: s'— à resist oppressé depressed oppression f. oppressiveness

or m. gold; d'— golden, gilded; d'— vert of golden green

**orbite** f. orbit, socket (of an eye)

ordinaire ordinary; d'- usu-

ally; comme à l'— as usual

orage m. tempest

**ordonnance** f. orderly (military); d'- regulation ordonner order sans — disordre m. order; ordered oreille f. ear **oreiller** m. pillow organiser organize, arrange **orgueil** m. pride Orient m. East orientation f, sense of direction orienter: s'— get one's bearings Orléans 100 km. south of Paris on the Loire orme m. elm Orsay: caserne d'- "D'Orsay Barracks" (now the Caisse des Dépôts, near the Pont Royal) Orties: rue des - "Thistle Street" (crossing the crest of the Butte des Moulins) os m. bone oser dare osseu-x, -se bony **ôter** remove ouate f. cotton wool oublier forget ouragan m. hurricane **ours** m. bear **outil** m. tool outrageu-x, -se outrageous, inoutre f. leather bottle, wine skin outre beside, beyond **ouverture** f. opening ouvri-er, -ère workman (or woman), operative ouvrir open; ouvert open, exposed, accessible; ouvertement openly; s'— be opened, stab one another's, 168, 21; s'-l'œil be on the lookout **ovation** f. greeting

P

paille f. straw pain m. bread, loaf

paire f. pair paisible placid, quiet(ly) paix f. peace, quiet palais m. palace; Palais-Bourbon see Corps législatif **Palatinat** m. Palatinate (a fort at Sedan) palet m. fleck paletot m. coat paleur f. pallor palier m. stair landing pâlir turn pale, grow dim palpitation f. rhythmic beating, 239, 15 pampre m, vine branch pan m. section, side, piece (of a flat surface) panache m. plume panier m. basket panique f. panic pansement m. dressing wounds) panser dress, bandage (wounds) pantalon m. trousers Pantin suburb northeast of Paris near the cattle market, 22, 13; cf. 20, 21 pantoufle f. slipper paperasse f. record, 175, q**papier** m. paper paquet m. package, parcel paquetage m. pack, equipment (military) par by, through, over, out of, along, to, as; - ici this way! "round here"; -dessus over beyond paradis m.: existence de paradise, 216, 24 paraître appear paralysie f. paralysis parapluie m. umbrella parbleu deuce take it! parcourir pass, traverse pardi really! confound it! pareil, -le (à) parallel (to), like, alike, such parent relative

paresse f. idleness

paresseu-x, -se lazy parfait perfect, entire; —ement —ly, certainly, excellently, of course! parfois sometimes parier bet (le on it) Paris: porte de — see porte parisien, -ne Parisian parlementer discuss, argue parleu-r, -se talker parole f. word, saying, speech; pl. phrases parquet m. floor part f. part, quarter, side; à aside, in seclusion; d'autre elsewhere; de — en through and through; quelque - somewhere partager share, divide parti m. party, side, decision particuli-er, -ère peculiar, civilpartie f. part, game, stake; livrée au hasard stake hasarded on the chance, 77, 17 partiel, -le partial, isolated

partiel, -le partial, isolated partir (aux. être) leave, start (off), begin, go, come, 45, 13; à — de from, 73, 1; parti de coming from

partout everywhere, above all;
 de — and un peu — from all
 sides

parvenir succeed, come; — à reach

pas m. step, pace, gait, threshold; au — de course at doublequick, on the run; prendre le — de course run, 225, 32; au — de son cheval at a walk passage m. passage, passing; au — in passing, 159, 3, as he passed, 24, 24; au — de la retraite after the evening roll call, 2, 14

passer pass, get through, be promoted to, 9, 31, slip on (clothes); passant m. pedestrian, passer, 223, 19; passé

over, 28, 27; passé par les armes executed; se — pass, happen, take place, occur passerelle f. little bridge, footbridge

passion f. passion, emotion passionnément passionately passionner fire (hearts); pas-

sionné eager, 85, 25
passivité f. passivity, calm
patienter wait patiently
pâtir endure, suffer
patrouille f. patrol
patte f. paw, tab, 166, 13, wheel,

127, 20, foot, 11, 8 paupière f. eyelid

paupière f. eyelid
pauvre poor; beggar
pavé m. pavement, paving-block
pavillon m. wing or section (of buildings); — de Flore part of Tuileries next the Seine; —
d'Horloge central part of Tuileries; — de Marsan north-

ern wing of Tuileries
paye f. daily pay, 224, 27

payer pay payeur m.: officier — paymaster pays m. country, region paysan, -ne peasant, countrified

peau f. skin, life, 101, 23
peindre paint; se — appear

peine f. pain, sorrow, vexation, trouble, difficulty, penalty;
à — hardly, barely, with difficulty;
faire de la — pain, grieve;
pas la — not worth while

peinture f. painting
pêle-mêle helter-skelter, in confusion

pelle f. shovel; à la — by the shovelful

peloton m. company, squad pelouse f. lawn

pencher bend; penché leaning
 out; se — bend over, lean
 forward

pendant during, for (of time);
— que while

pendre hang; pendant drooping; pendu hanging, 115, 25; se — cling **pendule** f. clock pénétrer penetrate; pénétrant heart-soothing, 188, 6; pénétré filled pénible painful, irksome; -ment —ly, restlessly péniche f. pinnace, small lighter pensée f. thought penser think pension f. board and lodging, 207, 24 **pente** f. slope; **en** — steep percepteur m. collector (of taxes) percer pierce **perdition** f. peril perdre lose, waste, sink; perdu wasted, stray, isolated, hidden, vague, faint, 41, 11; se — be lost, vanish père m. father Père-Lachaise cemetery on high ground in Western Paris named for the confessor of Louis XIV**périmètre** m. circuit permanence f: en — in permanent session permettre (à) permit **permission** f. pass, permit **perron** m. stair landing, porch **persienne** f. window blind persistance f: avec — persistently persister persist, hang on; persistant persistent **personne** f. person, personality, appearance, 178, 28; anybody, 150, 12; ne - no one, nobody personnel, -le personal; m. staff; —lement personally perte f. loss pervers perverse, wrong-headed peser weigh; pesant heavy **peste** f. pestilence, plague péter crack, explode

**pétillement** m. crackling, pattering pétiller crackle, sparkle petit little, small, petty; slightly; "little one," "boy," 253, 22; mon — "my boy," 240, 1; ma —e "my dear"; —-fils m. grandson; see sale Petit-Pont a suburb of Sedan pétrole m. petroleum, oil pétroleuse f. incendiary (using oil)peu (de) little, few, hardly; à — little by little; un — son cousin distantly related to **peuple** m. people peuplé peopled, occupied peuplier m. poplar peur f. fear; avoir — be afraid peureu-x, -se timid, timorous peut-être perhaps; - bien it might well be, 143, 23 Phalsbourg 40 km. northwest of Strasbourg, also called Pfalzburg pharmacie f. drug store, drugs pharmacien m. druggist **photographie** f. photograph pièce f. piece, cannon, coin, room; apiece, 197, 3 pied m. foot; - à terre dismount! —s nus barefoot; à — afoot; traîner le — loiter piège m. snare, trap **pierre** f. stone **pierrot** m. clown piétinement m, trampling piétiner trample, stamp, tramp. keep walking, 150, 20 **piéton** m. man afoot pieu-x, -se pious, reverent piller plunder, pillage pin m. pine tree pincer pinch; se faire — get pinched, "catch it" pioche f. pickaxe; à la — with pick and shovel piquet m. tent pin, peg

pire, pis worse, worst; le pis the worst of it; tant pis so much the worse pistolet m. pistol pitié f. pity pitoyable piteous, pitiful, pitiaplace f. place, room, function, public square (i.e., that by the Palace of Fine Arts, 244, 8); — forte fortified town; rester en — keep still placer place plafond m. ceiling plaie f. wound, sore, fissure, 109, plaindre: se - complain, groan, mioan plainte f. murmur, moan, cry plaire please plaisance f. pleasure plaisanter jest plaisanterie f. jest plaisir m. pleasure, amusement, joy; à — at will planche f. plank, board, bed (garden) plancher m. board; pl. timbers, 113, 27 planter plant; planté standing fixed; se - stand plat m. dish, platter **plateau** m. plain, plateau plâtras and plâtre m. plaster plein full; en — fully, full in the; en — air in the open (air) pleurer weep, shed (tears) pleuvoir rain, fall in showers, 157, 4 pli m. fold, curl, undulation plier fold (up), bend; — le dos crouch plomb m. lead plongeon m. dive pluie f. rain, shower pl. plume f. feather, pen; plumage **plupart** f. majority plus more (-er), longer, further;

with suppressed negation no more, e.g., 116, 15; ne — no more (further, longer); le the most (-est), as much as, e.g., 131, 25; — tôt before; de en — more and more plusieurs severa, many plutôt rather (than otherwise, 73, 8) pluvieu-x, -se rainy **poche** f. pocket **poêle** m. stove poids m. weight, burden poignée f. handful poignet m. wrist **poil** m. hair poilu hairy poing m. fist; —s noués clasped wrists, 121, 26 **point** m. point, dot, degree; ne — not **pointe** f. point, raid; — du jour daybreak; à — spiked pointer aim pointeur m. pointer, marksman **poire** f. pear pois m. pea Poissonnière: boulevard — r km. north of Palais Royal in Paris 7 km. from Saint-Denis station, 239, 8 poitrail m. breast (of horses) poitrine f. breast, chest, front, **poli** polished, polite**; —ment —l**y **politique** political poltron, -ne timid, cowardly pomme f. apple; — de terre

pompe f. pump, pomp, ceremo-

bridge (in 14, 22 3 km. from

Mulhouse); Pont-Maugis

southwestern suburb of Sedan;

Pont-du-Jour gate and quarter

in southwestern Paris near the

pondéré serious, weighty
pont m. bridge; —-levis draw-

potato

Seine

**population** f. populace, people **porche** m, porch porte f. gate, entrance, door; — de Ménil (or de Paris) in southwestern wall of Sedan, toward Donchery; — de Balan at southeast; - de Torcy at the west; see flanquer portée f. range (grande long) porter carry, bear, wear (clothes), give (aid); porté inclined, 16, 20; se — be (in health), betake oneself get, 123, 20; see bout porteur m. bearer, horse (of artillery when mounted) portière f. car window, 234, 21 portique m. porch; deux étages **de** —s two-storied portico poser place, put; se - alight posséder possess **poste** m. post, halt poster post posture f. position potager m. kitchen garden **pouce** m. thumb poudre f. powder poudrière f. powder magazine poudroyer shed dust **poulet** m. chicken **pouls** m. pulse **pournon** m. lung pour for, as, 183, 14; — que in order that **pourpre** purple; m. purple pourri decayed, rotten pourriture f. decay, rottenness, rotting Pourru-(or Pouru-)aux-Bois 5.5 km. east of Sedan **poursuite** f. pursuit **poursuivre** pursue, go on **pourtant** however, though, anyway **pourvu** provided pousse-café m. glass of liqueur (taken after meals) poussée f. push, crush, rush, assault, impulse pousser push (on or open), urge

(on), spur, spring up, germinate, 189, 21, utter (oaths); — **de** grow out of, 50, 3 poussière f. dust; pl. puffs or clouds of dust poussiéreu-x, -se dusty **poutre** f. beam pouvoir be able; puis, peut can, may; pouvais, ai pu could, might; m. power, possession prairie f. field, meadow praticable practicable, passable **praticien** m. practitioner, physician **pratique** practical p**ratiquer** make, 43, 32 **pré** m. meadow précédent preceding **précéder** precede précieu-x, -se precious précipitamment hastily précipiter precipitate, hasten; se - hurry (on), rush forward précis precise, clean-cut; —ément —lv **préférer** prefer premi-er, -ère first, former; first floor (i.e., above the ground floor and the entresol. if there be one) prendre take, seize, capture, find, assume, catch (fire); prenez garde look out! — à gauche turn to the left; s'y — go about it, 248, 22 préparatif m. preparation**préparer** prepare (for) près (de) near(ly), beside, to, 27, 24 présenter present **préserver** preserve **presque** almost **presqu'île** f. peninsula **pressentiment** m. foreboding presser press, urge, rien ne **presse** there's no hurry; **pressé** eager, urgent; se hurry, crowd around **prêt** ready

prétendre maintain, urge **prétention** f. demand prêter lend prétexte m. pretext, excuse **prêtre** m. priest; pl. clergy prévaloir prevail prévenir forewarn, tell **prévoir** foresee **prier** pray, beg prince royal m crown prince (de Prusse Friedrich-Wilhelm, 1831-1888, later Kaiser Friedrich III, 1888; de Saxe Friedrich-Augustus Albert, 1828-1902, king from 1873) Prince-Eugène: caserne du — Prince Eugene Barracks (on the Place de la République) principal chief printani-er, -ère springlike, (of the) springtime prise f. capture; faire lâcher à lui make him let go (loosen hold, 111, 30) prisonni-er, -ère prisoner **priver** deprive **prix** m. price procéder proceed prochain near; -ement soon proche near; de — en — nearer and nearer proclamer proclaim procurer: se - get prodige m. prodigy, marvel, gallant action produire: se — occur, develop **profil** m. side view, profile profiter profit, take advantage of profond deep, dense; -ément —ly, soundly profondeur f.: avoir deux mètres de — be 2 meters deep progrès m. progress, advance proie f. prey; en — à torn by **projet** m. project projeter project, throw prolonge f. trail (of field guns), ammunition wagon prolonger prolong

promenade f. walk, stroll, "excursion," 130, 7 promener move (about), wave, display, hawk, 202, 5; walk about promeneur m. stroller **promesse** f. promise promettre (à) promise prompt prompt, quick; —ement **propager:** se — spread prophétiser prophesy **propos** m.: à — just in time **proposition** f. proposal propre proper, clean, "decent"; —ment decently propriétaire m. householder **propriété** f. property, estate, country place, 162, 18 **protection** f. protection, influence **protéger** protect protestation f. protest, protestaprotester protest prouver prove province f. province (i.e., 254, 17, Alsace and Lorraine), country (i.e., 214, 17, not Paris) provision f. provision, supply; pl. accumulated supplies proximité f.: à - de near, close to prudemment prudently prudence f. prudence, caution prunier m. plum tree Prusse: la — Prussia prussien, -ne Prussian puis then, afterwards puiser draw (à from) puissance f. power puissant powerful, strong pullulement m. swarming, teempulluler swarm, teem punition f. punishment pur pure, clear purifica-teur, -trice purifying, cleansing

purifier purify purité f. purity Puteaux 3 km. west of Paris, across the Seine

# Q

quai m. quay, landing-place, platform, 234, 24

quand when, though; - même somehow, all the same, none the less

quant à as for

quarantaine f: — de some two score

quart m. quarter; deux heures un — quarter past two

quartier m. quarter; grand headquarters; à pleins —s by whole districts

que: colloquially redundant, 102, i; untranslated as resuming a subject clause, 75, 22; 86, 32; resuming a subordinating conjunction when, 203, 11; expressing a wish may, 232, 5, 6 and 10; — de in exclamation what! 58, 23; after ne with guère, jamais, pas or plus (afavorite construction with Zola) not anyone (anything) but, no sooner (longer) anything but, still only, except (as), hardly . . . when, 72, 31, hardly...till, 42, 12, not merely, 21, 29; ce —'ils sont braves how brave they are; de ce because

quel, -le what; - que whoever, whatever

quelconque any, of any kind, 201,21

quelque some; -s some, few; —'un some one; —s-uns some, a few; — part somewhere, anywhere querelle f. quarrel

questionner question quête f. quest

queue f. tail, trail, line, waiting line, 223, 25; en — in the rear qui: — vive who goes there! 204, 15; à — for him who, 254, 27

quitte free, clear, "quits," "even"

quitter quit, leave; se — take leave

quoi: — and eh — what! de sufficient reason (occasion), enough, 104, 13

### R

rabattre drive down, 232, 20; fold down, 129, 7, open (blinds); se - come back down, 45, 20, attack in the rear, 232, 32

raccourci shortened raccrocher hook again

race f.: de — racial

racine f. root raclée f. "drubbing," "crack"

raconter tell, say radieu-x, -se radiant rafale f. blast, volley

raffinerie f. refinery ragaillardi made gay again

rage f. rage, anger, provoking thing, 127, 14

rageu-r, -se peevish, angry; -sement -ly

raide erect, stiff, steep, outright, 103, 29; quick, 160, 23

raidir: se — grow stiff, resist, brace oneself; raidi erect, stiff, stark

**raie** f. streak

**rail** m. rail

raisin m. grapes, 23, 1

raison f. reason, reasonableness; avoir — be right

raisonnable reasonable, fair, ra-

tional raisonnement m. rational think-

ing, 155, 25 raisonner reason (out)

rajeunir rejuvenate rajeunissement m. rejuvenation râle m. stertorous breathing. throat rattling ralentir and se — slacken; ralenti slow, deliberate râler breathe with rattling ralliement m: au — the rallying call, 168, 27 rallier: se — rally rallumer flame up again ramas m. set, troop, rubbish ramasser gather or pick or pull up rame f. oar ramener bring or pull back or over; — les regards look nearer, 172, 13 rampe f. balustrade ramper crawl, slink away ramure f. foliage; pl. branches rancune f. rancor rang m. rank, ranks ranger range, arrange, draw up (troops); range in order ranimer revive Rapaille: la — just north of Bazeilles**râpe** f. rasp rapide rapid, quick; —lv rapidité f. rapidity rappeler and se — recall, call rapport m. report, communication rapporter bring back rapprocher bring near(er); se — draw nearer rare rare, scanty ras smooth, level, open; level, edge; au — de on a level with, close to, 119, 13 raser raze, sweep away, shave, skirt, keep close to; see beau rassemblement m. gathering rassurer reassure rationnement m. daily allowance rationner ration

rattacher tie or fasten again rattraper catch up with Raucourt 11 km. south of Sedan rauque hoarse, guttural ravager scourge; ravagé ravaged, devastated, furrowed ravin m. ravine ravir delight ravitailler revictual, resupply raviver revive, brighten ravoir recover **rayer** streak rayon m. ray, streak **rayonner** shine rayure f. streak réactionnaire reactionary réaliser realize, make (profits) réalité f. reality, actuality réarmer rearm rebattre: se — make one's way back to rebondir rebound **reboutonner** button up rebrousser chemin go (turn) back récemment recently recevoir receive, get; reçu m. receipt; reçu avocat admitted to the bar, 3, 29 recherche f. search; à la — in search récit m. story, tale réclamer demand recommencer begin again; le feu open fire again reconduire escort (back) reconnaissable recognizable reconnaissance f. scouting party, gratitude reconnaître reconnoiter, distinguish, recognize reconquérir reconquer reconstituer reconstitute reconstruire reconstruct, rebuild recoudre sew up, mend récrier : se — protest recrue f. recruit rectitude f. rectitude, straightforwardness

reçu, reçut see recevoir **recul** m. recoil, recession, free space behind, 110, 20 reculer fall back, withdraw; se — recede redescendre come (go) down again redevenir become again **redingote** f. coat redire repeat, say over again **redoublement** m. redoubling redoubler redouble redoutable formidable redoute f. redoubt, fort redouter fear, dread redresser: se — draw oneself réduire reduce réel, -le real, actual; —lement refaire make over, reconstruct, repeat, repass, 90, 16 refermer interlock, shut (in), join **réfléchir** reflect **reflet** m. reflection; — **de four**naise blasting glare **réflexion** f. reflection refluer flow back, stream réformer reform, discharge, 3, 15; se — reform **refouler** drive or throw back refréner restrain refroidir grow cold réfugier: se — take refuge refuser refuse regagner regain regard m. look, glance regarder look (at or on), watch, see, concern **réglage** m. adjustment réglementaire of the regulations, 43, 19 régler settle, regulate; — le tir and se — get the range; réglée matter of course, 211, **règne** *m*. reign

**régner** reign

régularité f. regularity

réguli-er, -ère regular; -ièrement -ly Reille, A. C. V. (1815-1887) aidde-camp of Napoleon III Reims Rheims (130 km. northeast of Paris) reins m. pl. loins, hips, back, rejeter repulse, push back; se throw oneself aside, hurry back, deploy rejoindre join, rejoin, bring together; se — meet relâche m. pause, cessation, lapse; sans — unceasingly relâcher: se — relax, slacken; relaché slack relever raise again, gather or pick up; se — pick oneself up, get up, rise again **relief** m. relief, projection, standing out; plan en — contour plan relier connect remarquer and (le) faire — observe, say, remark remerciement m. thanks, "thankyou" remercier thank remettre put or push back, hand over, surrender; se begin again, resume, take one's place again; se — debout stand up again, draw oneself up; se - en route (or marche) set out again; se — en selle remount Remilly 6 km. south of Scdan **remise** f. carriage house remonter go back or push or pull up, climb (get, 218, 5) again, withdraw; remonté seated again, 211, 3 remords m. remorse, compassion **remous** m. eddy rempart m. rampart remplacer replace remporter carry away or along, win, gain

remuer stir, move, push; se move about; remuez-vous "get busy!" 147, 28 renaître be born again, spring up, 143, 27 rencontre f. meeting, encounter; à la — de to meet, to rejoin; fiacre de — chance cab, 214, 2 rencontrer and se — (avec) meet, encounter rendre render, restore, yield, give back, make; - visite visit; se — return, surrender, give up, go (be going), take account; s'y - get into it, 44, 32; rendez-vous m. appointed place of meeting, 153, 17; see compte renfoncer push down, control renfort m. reënforcement renoncer renounce; — à give up renouveau m. renewal renseignement m. indication, direction, piece of information; pl. news renseigner inform, tell rentrer (aux. être) return, go in, come or get back; rentré back; — dans belong to, be involved in; faire — put up renverser throw down (over or up), turn back; se - fall backward renvoyer send back réoccuper reoccupy réorganiser reorganize répandre and se spread; répandu poured out reparaître reappear reparler speak again repartir start again répéter repeat répit m. respite replier: se — fall back; repliées doubled back, 194, 1 replonger dive back répondre reply; — de warrant, be responsible for

**réponse** f. reply reporter: se - turn back, fall back (**de** for) repos m. repose, rest reposer: se - rest repousser repulse, push back reprendre take back or up again, seize again, resume, recapture, regain, pick up, catch (breath), begin again, say; — du service reënlist, 225, 18; se — take new hold, take a fresh start, 147, 17, correct oneself, 159, 13; s'y reprenant à vingt fois taking twenty fresh starts, 136, 10; repris repossessed représaille f. reprisal (i.e., 231, 21, for murder of the hostages) représenter represent reprise f. renewal, repetition, mending, patching; à trois (vingt) —s thrice (twenty times) in succession; à plusieurs —s time and again reprocher: te le — blame you for it, 156, 2 **République** f. Republic **répugnance** f. repugnance, aversion répugner be repugnant, 118, 30 réquisitionner take over (*private* property for public use), requisition, lay hands on, 137, réserver reserve résigner resign résister à resist résolution f. resolution, decision résolver resolve; résolu determined (a on) respect m. respect, regard respirable breathable respirer breathe resplendir shine, glow, glitter responsabilité f. responsibility ressembler (à) resemble reserrer squeeze, confine; se be compressed or squeezed, grow tighter; allait en se

reserrant kept growing stronger, 212, 4 ressortir come or go out, appear **ressource** f. resource, recourse ressouvenir: se — de recall ressusciter bring or come back to life reste m. rest, remains, 207, 6; left-over piece, 208, 24; du besides, however, too rester (aux. être) remain; resté left restreindre restrict **résultat** m. result rétablir reëstablish retard m. delay retenir retain, detain, hold back; se — maintain or control oneself retentir resound, ring out retentissement m. resonance, echo retirer draw back; se — retire retomber fall again, hang limp, 185, 17 retour m. return (trip) retourner turn around or over; retourné converted, 21, 18; se — return, turn around or back retrait m.: en — set back, 42, 6 retraite f. retreat, evening rollcall; battre en — retreat, beat a retreat, fall back fighting, 156, 17 retrancher intrench retraverser recross rétrécir: se — grow narrow or small retrouver recover, find again, discover; se - meet, find oneself, be seen, 175, 19 **reunion** f. gathering reunir unite, gather (up); se gather, meet réussir succeed réussite f. success **revanche** f. revenge, retaliation

rêve m. dream; de — visionary; faire le — nurse the illusion, 195, 24 réveil m. reawakening, revival réveiller rouse; se — wake up, awaken revenir (aux. être) come back, return, recur; revenu sur ses pas having turned back, 159, 16; revenue à elle come to herself (recovered consciousness, 162, 1); revenait sur les faits went back to the past, 213, 4 rêver dream; rêvé imagined, imaginary, desired rêverie f. revery, meditation, idle fancy, 252, 1 revers m. reverse, defeat, backward stroke, lapel (of coat or unifòrm) **revêtir** put on rêveu-r, -se visionary, meditative; dreamer revoir see again (se one another); au - till we meet again révolte f. revulsion, rebellion, mutiny, indignation révolter revolt; révolté mutinous, outraged, indignant; rebel; se — grow rebellious rez-de-chaussée m. ground floor Rhin m. Rhine (river on eastern boundary of France) Rhône m. river in eastern France ricaner chuckle, sneer, jeer Richelieu: rue — near theLouvre and Palais Royal richesse f. riches, wealth ricocher glance off, ricochet rideau m. curtain ridicule ridiculous rien (de) anything; ne - nothing rigolo "funny," "jolly" riposter reply rire laugh; m. laughter, smile, laugh; riant pleasant

risque m. risk

risquer risk, venture; se venture rive f. bank; - droite right (i.e., north) bank; - gauche left (i.e., south) bank (of the Seine dividing Paris) rivière f. river Rivoli: rue de — passes by the Tuileries gardens and the Louvre beginning at the rue Saint-Florentin, 244, 25 riz m. rice robe f. dress Rochefort Atlantic naval station 600 km. from Sedan rôder loiter, skulk, lurk rôdeur m. skulker; — de route tramp rogner pare away roi m. king rôle m. part (to play) rompre break; se - burst rond round; chapeau "Derby" (hat); en — in a ronflement m. roar ronfler snore, drone, buzz, roar ronger gnaw, wear away, corrode rose rosy; f. rose rosée f. dew, mist, 68, 25 rosser "whip," defeat rouage m. set of wheels roue f. wheel rouge red; m. red rougeâtre reddish rougeoyer grow red rougir blush **rouille** f. rust rouillé rusty roulement m. rumbling rouler roll, sway, rumble on, 20, 27; surge, 4, 26; — à quelques pas roll a few steps away, 166, 3 roussâtre reddish route f. way, road; grande highway; en - on the way; let's start!

couvrir reopen

rou-x, -sse ruddy, red-haired. reddish, bloodshot, flame-lit, 99, 19 Royal: Pont — over the Seine between the Louvre and the rue du Bac; rue —e from the Place de la Concorde to the Madeleineruban m. ribbon, rippling line Rubécourt 5.5 km. east of Sedan rude rough, hard, severe, stern, steep; —ment hard, fiercely rue f. street (supply to, in or at as called for, e.g., 91, 21) ruelle f. alley, lane, 163, 1 ruer: se — rush, hurl oneself rugueux m. rasper, scraper **ruine** f. ruin, collapse ruiner ruin, destroy ruisseau m. brook, stream, gutter ruisseler trickle, ripple, stream (down); ruisselant dripping wet, drenched ruissellement m. rippling, outrumeur f. rumor, noise, uproar rupture f. rupture, breaking off ruse f. cunning Russie: la — Russia rustre rustic bayonet sabrer strike (with a saber)

sabre m.: —-baïonnette saber bayonet sabrer strike (with a saber) sac m. sack, knapsack; mises à — sacked saccade f. rush saccadé jerky, abrupt saccager sack, pillage sacoche f. bag (for coin) sacré sacred; in exclamations accursed, confounded; see Dieu sacrifier sacrifice sacrilège m. sacrilege, irreverence sage wise, sober, sensible, sane, "good" (of children)

sagesse f. wisdom saigner bleed saillie f. projection sain sound, healthy Saint: —-Albert defile 5 km. northwest of Sedan near Saint-Menges; -- Cloud 3 km. west of Paris beyond the Bois de Boulogne; — -Cyr 6 km. west of Versailles; — - Denis northern suburb of Paris; --- Dominique (rue) east from Champ de Mars and 300 to 400 meters from the quay, 231, 2; --Florentin (rue) next east to the rue Royale; —-Germain-l'Auxerrois (place) west of the Louvre; — -Honore (rue) a central, eastto-west street in Paris; —-Martin (boulevard) west from Place de la République; Menges 5 km. north of Sedan Sainte: -- Anne (rue) just west of rue Richelieu; -- Barbe (Barbara) street in Sedan Saints-Pères (rue des) 1.2 km. east of the Invalides saisir seize, grasp, perceive, startle; saisi startled, affected saisissement m. seizure, shock sale dirty, nasty, vile; petit jour — dim muddy light, 81, saleté f. vileness; une — pareille such a vile thing, 248, 25 salir sully, soil salle f. hall; — à manger dining room salon m. drawing-room, parlor salubrité f. health department, 185, 9 saluer salute, greet (se one another) salut m. salvation, saving, refuge, 155, 20 salutaire salutary salve f. salvo, volley sang m. blood; —-froid com-

posure, self-possession; en —

congested; se faire du bon have a "good time," 99, 28 sanglant bleeding, bloody, bloodsangle f. strap; lit de — cot bed sangler girt; sanglé buttoned tight sanglot m. sob sangloter sob sapin m. fir tree satisfaire satisfy, satiate, please; se — get relief, 143, 25 saturer soak sauf except for saule f. willow Saules: rue des - passes the old cemetery north of Butte Montmartresaut m. jump, leap sauter jump, leap, spring, bounce, stumble, 161, 13; blow up, 243, 23; sauté blown up, torn, 186, 26; faire blow up, slip off, 15, 26, toss (children, 192, 29) **sauvage** savage, wild sauver save; sauvé safe; vous faire — get you away, 164, 16; sauve-qui-peut m. seeking refuge, 91, 22; se — go (hurry or run) away sauvetage m. salvage; — de effort to save, 25, 17 savant skilled, deft savoir know (how), learn, 207, 16; — trop be quite aware of, 252, 4 Saxe f. Saxony saxon, -ne Saxon scélérat villainous, shameful, accursed scène f. scene, spectacle scie f. sáw **science** f. science, information **sculpté** carved **sculpture** f. carving séance f.: — de nuit night session (of the Corps législatif, Sept. 3-4, 213, 17); salle des

—s assembly room

**sergent** m. sergeant

séant m.: s'asseoir (se mettre) sur son — sit up; le souleva sur son — made him sit up, 30, 29 sec, sèche dry, sharp, lank (person); sèchement in a dry manner sécher dry **séchoir** *m*. drying room secouer shake secourable helpful secours m. aid, help; see ambulance secousse f. shock, jerk; avoir une — make a toss (jerk, 182, 5)secr-et, -ète secret, private; —ètement —ly secrétaire m. secretary section f. half company (40 to 50 men, 43, 26) séculaire century-old Sedan 92 km. from Châlons, 206 km. from Paris, on the sédentaires m. pl. home guards séjour m. stay (de at) selle f. saddle; see remettre seller saddle selon according to sembler seem, look semelle f. sole (of shoes) semer sow, strew sens m. sense, direction; bon common sense sensation f. sensation, feeling, sensible perceptible, sensitive sentiment m. feeling, opinion sentinelle f. sentry, sentinel sentier m. path Sentier: rue du - from boulevard Poissonnière to rue Réausentir feel, smell (of); - bien realize; **se** — be fel**t séparer** separate

serein serene

sérénité f. calm, assurance

sérieu-x, -se serious serin m. canary, "loon" serrer press, clasp, grip, close, oppress, crowd; serré buttoned tight; se — shut tight **service** m. service, firing (of cannon); de — on duty; see lettre, reprendre serviette f. napkin **servir** serve, be of use, be used; **servant** m. server (of a cannon), pl. gun crew; servante f.hired woman, 192, 15; ne **à rien** be no use; **se** — make use, take advantage Seugnon: le — wood 4 to 5 km. west of Sedan **seuil** m. threshold seul sole, only one, single, lone; alone, mere; —ement only, however sève f. sap **sévère** severe, stern si if; so, such; yes; however, 26, 25 siècle m. century, age siège m. seat, chair, siege; faire le — besiege siéger sit sifflement m. whistling, whir siffler whistle siffleu-r, -se whistling; whistler signaler signal, announce signer sign silencieu-x, -se silent sillage m. track, wake sillon m. furrow simplement merely, "that was all," 83, 16 simplicité f. simplicity, ingenuousness singuli-er, -ère singular, strange; —èrement —ly sinon except sitôt so soon Smolensk halfway between Moscow and the Russian frontier, scene of battle, Aug. 17, 1812

sort m. fate, luck soie f. silk soif f. thirst; avoir — be thirsty soigner tend, care for soigneu-x, -se careful; ment —ly soin m. care, task; avec — carefully; grands —s careful nursing, 208, 31 soir m. and soirée f. evening Soissons 85 km. northeast Parissoit que ... whether ... or, 149, 30 sol m. soil, earth, ground **soldat** m. soldier; de — soldierly soleil m. sun Solférino in Italy, scene of battle, June 24, 1859; pont de — opposite Tuileries gardens, a half km. from the Pont Royal, 241, 23 solide sound, firm, unhurt, welltrained; -ment strongly, firmly solidité f. firmness, steadfastness solitaire solitary sombre somber, gloomy, dark sombrer sink, be swallowed (up) sommaire summary, temporary, hasty; —ment —ly somme f. sum; en — finally, really **sommeil** m. sleep, sleepiness sommeiller sleep, doze sommet m, summit, top somnambule sleepwalker **somnolence** f. drowsiness somnolent drowsy, sleepy sonder sound, search, examine songer dream, think (à of), reflect (à on) songerie f. visionary 141, 26 songeu-r, -se dreamy, reflective sonner sound, strike (of clocks); — à give signal for **sonnerie** f. bugle call sordide sordid, mean; -ment -ly

sorte f. sort, kind; de - que so that; de la — thus, (in) that way sortie f. sally, graduation, 121, 29 sortir come or go out, issue, project; m. exit, mouth, 206, 22; sortant starting up, 219, 28; sorti staring, 133, 12 sot, -te foolish **sottise** f. folly sou m. sou (normally about 1 cent); cent —s five francs soucier: se — care soucieu-x, -se careful, anxious, concerned soudain sudden; --ement --ly souffle m. breath, breathing, gasp, stir, gust, suggestion; sans — panting souffler breathe, blow soufflet m. blow, bellows souffrance f. suffering souffrir suffer **souh**ait m. hope souhaiter desire souiller sully, soil, stain soûl drunken soulagement m. relief soulager relieve soûlerie f. tipsiness, 230, 8 soulever raise, lift, exalt, rouse; se - rise, rouse oneself, grow vexed or indignant **soulier** m. shoe soupçonner suspect soupe f. soup (of army biscuit), soup kettle, 179, 13 soupir sigh soupirail m. ventilator souple supple, flexible, pliant **souplesse** f. suppleness; twistings soupliant suppliant source f. source, spring **sourcil** m. eyebrow sourd deaf, dull, muffled, suppressed; -ement unperceived, 253, 6

**sourire** smile; *m*. smile sournois sly, sneaking, skulksous under; — -aide m. subaltern; —-directeur m. second superintendent; — -lieutenant m, second lieutenant; —-préfecture f. sub-prefecture; - - préfet m. sub-prefect, sub-prefecture, 178, 1; verge m. off horse, 120, 30 **souscription** f. subscription soutenir sustain, support; keep awake soutien m. support souvenir: se — de or que remember; m. memory, recollection souvent often souverain supreme, sovereign souvinrent, souvint see souvenir spectacle m. spectacle, sight, play Spikeren near Sarrebruck on the Lorraine frontier squelette f. skeleton station f. station, stop; pi. waits in line, 223, 27 stationner stand, loiter, wait in Strasbourg (or Strassburg) chief city in Alsace; statue de by Pradier in the Place de la Concorde, Paris stupéfait astonished stupeur f. stupor, amazement; avoir la — be amazed stupide stupid, dull-witted, dazed; —ment in a stupor stupidité f. stupidity subir undergo subit sudden; —ement —ly submerger submerge, drown succéder succeed; se - come one after another succès m. success succomber succumb, sink, die sud m. south sueur f. sweat

suffire suffice, be enough; suffisant sufficient suffoqué panting **suie** f. soot suite f. following, succession; à la — as a result; à leur behind them; sans — disconnected suivre follow; suivis constant; **se** — be followed superbe superb, grand, proud supérieur superior, superhuman, 160, 5 supériorité f. superiority supplice m. torture supplier supplicate, beg supporter bear supposition f. supposition, speculation supprimer suppress suprême supreme, final sûr sure; -ement -ly, certainly surexcitation f. over-excitement surexcité overwrought surgir rise surmener overtax surmonter surmount surprendre surprise, catch; se surprit à dire caught himself saying, 90, 22 sursaut m. jump, start, convulsion sursauter jump surtout above all, especially surveillance f. oversight surveiller watch survivre survive, outline **syllabe** f. syllable

### T

tablée f. tableful
tablette f. top (of a table)
tablier m. apron, operating coat
(surgeon's)
tache f. spot
tacher spot, fleck, discolor
taille f. waist

taillis m. copse, underwood taire: se — be still or silent, grow still; faire - silence talon m, heel talonner follow at one's heels talus m. slope (of earth), bank **tamb**our *m*. drum tamponner place a compress over, press in a wad, 138, 12 **tandis que** while **tanner** tan tant (de and que) so many or much or long or long as, while **tante** f. aunt tape f. tap, rap, hit, "crack" taper hit, strike tapisser carpet tard late tarder linger, delay tarir run dry (i.e., stop talking, 238, 28) tas m. heap, pile, lot, crowd tasse f. cup tasser: se — be heaped or huddled tâter feel, grope tâtonner grope tâtons: à - groping, in the dark teint m. complexion teinturerie f. dyeworks tel, -le such; - que like; —lement so, so well; —lement (cela) la soulevait (it) exalted her so, 182, 14; compare, 199, 17 témérité f. boldness, daring, risk tempe f. temple (of heads) tempérament m. disposition, character tempête f. tempest temps m. time, weather tendre stretch, shake (fists), hold out; tendu outstretched tendre tender, sympathetic tendresse f. tenderness ténèbres f. pl. darkness, shadow,

29, 26

tenir hold (out or back), cling, occupy, get possession of, keep (promises), insist (à on); tiens and tenez stay! see here! why! - à honneur make it a matter of honor; y — be in there, 144, 29; bien tenu carefully dressed, "spruce"; se stand, keep, stay tentation f. temptation tentative f. attempt, trial tente f. tent; -s-abris m. pl. shelter tents tenter try, venture tentures f. pl. hangings, curtains tenue f. keeping, maintenance terminer end, finish; se draw to a close terrain m. ground, field terrasse f. terrace, raised inclosure, 244, 14; platform, 91, terrasser bring to earth, "floor" terre f. earth, ground, land; pl. cultivated fields, real estate; par — to or on the ground; lie down! 72, 12 terrer bury; terré burrowed in, 180, 16; se — burrow, shelter or bury oneself terreur f. terror terreu-x, -se earthy, ashy-pale, cadaverous terrible terrible (thing, 9, 13); —ment —ly terrifier terrify, frighten tertre m. hillock tête f. head; — baissée headlong; à - perdue losing their heads, 225, 32; en — leading têtu stubborn, insistent Théâtre-Français National Theater, between the Louvre and the Palais Royal théorie f. theory Thiers, L. A. (1797-1877) statesman and historian, first Presi-

dent of the Third Republic

Thionville fortress in Lorraine 100 km. southeast of Sedan Thomas, C. (1809–1871) general killed by Communists, March 18, 1871 tibia m. small bone in the lower leg tic m. twitching tiède warm tiédeur f. warmth, glow tiers m. third tige f. stem, shoot (of trees), leg (of boots) tilleul m. willow tree tir m. firing; see régler tirailler fire, tug, drag, distort, 140, 28 tirailleur m. sharpshooter; en —s in skirmish line tirer pull, draw, extract, rouse, fire (gun) tison m. firebrand tisserand m. weaver titre m. title;  $\hat{\mathbf{a}}$  — de as tocsin m. alarm bell toile f. linen cloth, canvas toit m. roof; sous les -s in the attic toiture f. roof tolérer permit tombe f. tomb tomber (aux. être) fall, tumble, sink, slope toward; tombés par strewn about, 172, 15; tombée du jour (de la nuit) f. decline of day, nightfall tombereau m. cart tondre crop, shear tonne f. tun; pleines —s barrelsful tonneau m. cask tonnelle f. tunnel, arbor tonner thunder tonnerre m. thunder; Dieu thunderation! toque f. flat cap torche f. torch, firebrand torcher sop up Torcy just west of Sedan;

de — over the Meuse to Donchery and Iges tordre twist, gripe; se — bend torrentiel, -le torrentlike torse m. body tort m. wrong; avoir — be wrong; avoir le - make the mistake, 238, 30; à — wrongly tôt soon; plus - before; au plus — as soon as possible toucher touch (se one another), adjoin, affect, receive, get, 1, 10; touchant affecting, touching; touché hit! 158, 11 toujours always, still, anyway Toul fortified city 250 km. east of Paris Toulon Mediterranean port 740 km. from Sedan tour m. turn, circuit; faire le — "do the trick"; de around, 219, 21 tour f. tower tourbillon m. whirl, eddy tourbillonner whirl tourment m. anxiety, grief tourmenter torment, tease, plague; **tourmenté** tumbled, tossed tournebroche m. turnspit tourner turn (de toward), flank (military); tournant sur euxmêmes circling, 204, 5; se turn (around) Tours 200 km. southwest of Paris ~on the Loire tourte f. tart, fruit pie tout, tous all, whole, any, every; anything; wholly, quite, just, still; often for emphasis only; - à coup suddenly; - d'un coup all at once; — à fait ça just right, 143, 4; - à l'heure just now, presently; — de même all the same; — de suite immediately, instantly;

-- en although, while; — le

monde everybody; -e-puis-

sance f. omnipotence; — un

a whole, a complete; tous (les) deux both, we two, 52, 15; tous les each, every; va — seul is a matter of course, 207, 30 tracasser tease, torment trace f. track tracer trace, mark out tragique tragic trahir betray, turn traitor trahison f. treason train m. train, gait, pace, rush; en — de about to, ready to, engaged in traînard m. laggard, straggler traîner trail, drag along, lie about, lurk; traînant droning (voice, 202, 7); se — creep, drag oneself along traiter treat, fix conditions traître m. traitor trajet m. trip trancher sever, cut off, carve tranchée f. trench; — -abri f. shelter trench tranquille at ease, quiet tranquillité f. placidity, calmness transmettre transmit transportable movable trapu square-built, thickset traquer track, surround, hem in, 63, 22 travail m. work travailler work; travaillé harrassed, 90, 26 travers m. crossing;  $\hat{a}$  — (de) through, between; au (en) de and par le — across, through, along, 226, 10 traverse f.: chemin de — connecting road, short cut traverser cross, pass, pierce, vex; traversée f. crossing traversin m. bolster treize thirteen tremblement m. shaking; — de terre earthquake trembler tremble, shake

tremper drench, dip; trempées de oozing with, 157, 6 trentaine f.: une — about thirty trésor m. treasure, pay chest, 175, 2 tressaillement m. quiver, shudtressaillir quiver **trêve** f. truce tribune f. platform tricolore tricolored (i.e., red,white and blue) tringuer clink glasses triompher triumph (de over); triomphant triumphant tripler triple triste sad, melancholy, stern tristesse f. sadness, melancholy Trocadéro high ground in western Paris, 1 km. from fortified circuit Trochu, L. J. (1815–1896) a popular general trombe f. waterspout, circling mass, whirl tromper: se — be mistaken trompette f. trumpet, bugle; m. trumpeter, bugler tronc m. trunk (of trees), body trône m. throne, chair of state trop too, too much or many or — savoir be quite long; aware of, 252, 3 trot m. trot; pl. hoof-beats; au grand — at a fast gait trotter trot, trip along, 193, 10 trottoir m. sidewalk trou m. hole, depression trouble dull, cloudy, overclouded, muddled; m. perplexity, embarrassment troubler trouble, disturb, blur; se - grow dim trouer pierce; trouée f. gap troupe f. troop, troops (i.e., the Versaillais, 244, 28) troupeau m. troop, herd, flock troupier m. trooper, soldier of fortune, 167, 32

trousse f. instrument case (surgical)

trouver find; — bien surely find a way, 164, 15; se — be, happen, happen to be

tuerie f. slaughter tuile f. roof tile

Tuileries imperial residence in Paris, burned 1871

tumulte m. uproar, confusion tunique f. jacket, tunic

Turenne: place — in Sedan near the Donjon, named for Marshal Turenne (1611-1675) who was born near by

### U

uhlan m. light cavalryman
un: —s some; l'— de l'autre
one another's, 27, 27, of one
another, 228, 30
unique sole; —ment —ly
unir unite
usage m. use; hors d'— antiquated
user: s'— be worn away
usure f. wear, usury
utile useful
utiliser use, make use of; utilisé
put to use

# V va-et-vient m. going and com-

ing, succession, 90, 3 vacances f. pl. holidays vacarme m. uproar, noise vache f. cow vacillement m. wavering, unsteadiness vaciller waver, wander vagabonder grow vagrant, "drift" vague vague, dim, ill-marked, rambling, 224, 17; f. wave, 108, 28; mass of fog, 69, 11 vain useless, vain vaincre conquer vainqueur m. conqueror

valet de ferme m. farm hand valeurs f. pl. securities (e.g., stocks, bonds, 238, 30) valide strong, unwounded valise f. handbag vallée f. valley vallon m. dale, undulation, depression vallonné undulating

vallonnement m. undulation (in ground)

valoir be worth; ne vaut rien
is "no good"; — mieux be
better

vantard boastful

vantardise f. ostentation of bravery

vanter: se — boast, plume oneself (de on)

**vapeur** f. mist, vapor **vaste** vast, spacious, large

Vaugirard part of Arrondissement 15 in southwestern Paris vaurien m. "good-for-nothing,"

99, <sup>27</sup>
vautré sprawling
végétation f. outgrowth
veille f. eve, day before, vigil,

veiller watch (over); veillée f. watch

veine f. vein, humor, luck vendeu-r, -se seller, dealer

Vendôme: place — in Arrondissement 1, about 4 km. from the summit of the Butte des Moulins, 249, 11

vendre sell; se — be selling at,

Vendresse 17 km. southwest of Sedan

venger avenge; se — take vengeance

venir (aux. être) come; — de with inf. have just with part., e.g., venait seulement de lui êcrire had only just written her, 225, 17; venue f. coming vent m. wind, blast; see coup

Villeneuve-Saint-George 10 km. southeast of Paris
Villers and Villers-Cernay 7

Villette: la — near the great

Vincennes: bois de — woods

Vinoy, J. (1800-1880) a general

abattoirs in northeastern Paris Villiers 2 km. east of Bry, 221, 1

km. east of Sedan

just east of Paris

**violâtre** violet (colored)

vin m. wine

**violacé** purple

ventre m. belly, stomach, body verdâtre greenish Verdun fortress town on the Meuse 100 km. east of Rheims **verdure** f. foliage, green; pl. greenery, verdure verger m. orchard **vérifier** verify véritable real, genuine **vérité** f. truth; **en** — really **vermillon** m. vermillon verrai, verrais see voir verre m. glass, lense vers toward, about (of quantity and time) **Versaillais** m. pl. men of Versailles (i.e., Republicans as distinguished from Commu-Versailles former royal residence 9 km. southwest of Paris verser shed, pour out **verset** m. verse (of the Bible) vert green veste f. vest, military jacket veston m. jacket vêtement m. garment; pl. clothes; -s de veuve widow's weeds **vêtir** clothe, dress (**de** in *or* by) **veuve** f. widow vexant vexatious **viande** f. meat **victoire** f. victory vide empty, vacant; m. vacancy vider empty; se — grow empty vie f. life, living, livelihood; en — alive **Vieillard** m. old man Vierzon 180 km. south of Paris vieux, vieil, vieille old; old person vif, vive living, quick, lively, keen, sharp, vivid; vivement

violemment violently, brusquely, loudly violent violent, quarrelsome, brutal, quick-tempered **violer** violate **vis** f. screw visage m. face; en plein — full in the face **viser** aim at **vision** f. vision, sight visite f. visit, call, examination, inspection visqueu-x, -se sticky vital vital; lutte -e struggle for existence vite quick(ly) vitesse f. speed; gagné de outmarched, 27, 4 vitrage m. glazing, sash, glass wall (partition) vitre f. windowpane vitré glazed vitreu-x, -se glassy **vivace** lively vivacité f. vivacity, intensity vive(ment) see vif **vivre** live; m. pl. rations, food; vivant m. human being; bon vivant high-liver; qui vive who goes there! (challenge, quickly, hastily, briskly, 204, 16) sharply; à — raw, undressed **v'**là *for* voilà vociférations f. pl. shouts, yells (of wounds) **vigoureu-x**, -se vigorous **vociférer** shout vilain vile, ill-bred, ugly, miservœu m. vow, wish, aspiration able voici here is, it's

voie f. way, track, highway
voilà see there, there is or are;
— "x" see or look at "x"; en
— des histoires what stuff!

III, 9
voile f voil

voile f. veil

voir see, look at, watch, 178, 25, inquire, 225, 28; le — "try and see," 200, 17; faire — show

voisin near (by), neighboring;

neighbor

voisinage m. neighborhood voiture f. carriage, wagon, cart, car (railway)

voiturier m. driver (of cart or

cab)

voix f. voice; demi-— low tone
vol m. flight, flock, swarming,
 range (of fire), theft

volaille f. and —s f. pl. poultry voler fly, rob; volé stolen; volée f. volley; à la volée "on the fly," in passing, at random; à toute volée at full swing, at random

volet m. shutter volontaire volunteer volonté f. will volontiers willingly vomir vomit, pour out voracité f. voracity

vouloir wish, expect, prefer, pretend, try; m. will, desire; — de seek, 58, 18, care for, 91, 5, favor, 128, 33; — bien be willing or ready or in earnest; veuille grant, 40, 5; s'en — be vexed with oneself; voulu stubborn, 178, 23

voûte f. vault (of heaven)

Vouziers II km. southwest of Le Chêne voyage m. travel

voyageur m. traveler

vrai true, real, right; —ment really

Vrignes-aux-Bois 8 km. northwest of Sedan vue f. sight, "eyes"

### W

Wadelincourt 2 km. west of Sedan

wagon m. car (railway)

Wagram near Vienna on the Danube, scene of battle, July 6, 1809

Wilhelmshoe Wilhelmshöhe (palace near Cassel, Germany)

Wimpffen, E. F. de (1811-1884) general admired before Sedan, later very unpopular

Wissembourg Weissenburg, border town on the Lauter, 56 km. northeast of Strasbourg, scene of battle, Aug. 2, 1870

Woerth border town in lower Alsace, 40 km. north of Strasbourg, scene of battle, Aug. 6, 1870

wurtembergeois Würtemberger

## Y

y ago, 59, 11; "right," "the thing," 124, 14

## $\boldsymbol{Z}$

zèle m. zeal; faire du — be
 zealous
zut there!



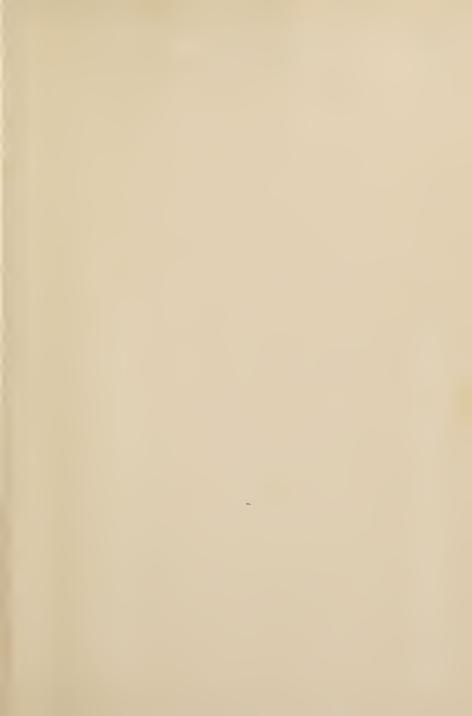

# Date Due

| JUL 01 | 1995   |        |  |
|--------|--------|--------|--|
|        | JUL.   | 1 1995 |  |
| FED    |        |        |  |
| FEB 0  | 9 1997 |        |  |
| ,      |        |        |  |
|        |        |        |  |
|        |        |        |  |
|        |        |        |  |
|        |        |        |  |



PQ2500 .A3W4 1922 Zola, Emile ... La débâcle.

DATE ISSUED 30949

230949

